

PQ 205 2805 1809 Y:5 SMRS



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa





# GÉNIE

DU

## CHRISTIANISME.

TOME CINQUIÈME.



## GÉNIE

## DU CHRISTIANISME,

ου

BEAUTÉS DE LA RELIGION CHRÉTIENNE.

PAR FRANÇOIS-AUGUSTE CHATEAUBRIAND.

CINQUIÈME ÉDITION.

TOME CINQUIÈME.

CONTENANT UN EXTRAIT DE DIFFÉRENS ÉCRITS SUR CET OUVRAGE, DES IMITATIONS EN VERS, etc.

ET LA DÉFENSE DE L'AUTEUR.

#### A LYON,

DE L'IMPRIMERIE DE BALLANCHE PERE ET FILS.

SABLE COLLECTION SABLE



## PRÉFACES

### DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS.

Préface de la première Édition d'Atala.

On voit par la lettre précédente (1) ce qui a donné lieu à la publication d'Atala avant mon ouvrage sur le Génie du Christianisme, dont elle fait partie. Il ne me reste plus qu'à rendre compte de la manière dont cette histoire a été composée.

J'étais encore très-jeune, lorsque je conçus l'idée de faire l'épopée de l'homme de la

» Si vous vouliez, citoyen, me faire le plaisir de publier ma lettre, vous me rendriez un important service.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

<sup>(</sup>t) La lettre dont il s'agit ici avait été publiée dans le Journal des Débats et dans le Publiciste; la voici :

<sup>«</sup> CITOYEN, dans mon ouvrage sur le Génie du Christianisme, ou les Beautés de la Religion chrétienne, il se trouve nne partie entière consacrée à la poétique du christianisme. Cette partie se divise en quatre livres : poésie, beaux-arts, littérature, harmonies de la religion avec les scènes de la nature et les passions du cœur humain. Dans ce livre, j'examine plusieurs sujets qui n'ont pu entrer dans les précédens, tels que les effets des ruines gothiques comparées aux autres sortes de ruines, les sites des monastères dans la solitude, etc. Ce livre est terminé par une anecdote extraite de mes voyages en Amérique, et écrite sous les huttes mêmes des Sauvages; elle est intitulée : Atala, etc. Quelques épreuves de cette petite histoire s'étant trouvées égarées, pour prévenir un accident qui me causerait un tort infini, je me vois obligé de l'imprimer à part, avant mon grand ouvrage.

nature, ou de peindre les mœurs des Sauvages, en les liant à quelque événement connu. Après la découverte de l'Amérique, ie ne vis pas de sujet plus intéressant, surtout pour des Français, que le massacre de la colonie des Natchez à la Louisiane en 1727. Toutes les tribus indiennes conspirant, après deux siècles d'oppression, pour rendre la liberté au Nouveau-Monde, me parurent offrir un sujet presque aussi heureux que la conquète du Mexique. Je jetai quelques fragmens de cet ouvrage sur le papier; mais je m'aperçus bientôt que je manquais des vraies couleurs, et que si je voulais faire une image semblable, il fallait, à l'exemple d'Homère, visiter les peuples que je voulais peindre.

En 1789, je fis part à M. de Malsherbes du dessein que j'avais de passer en Amérique. Mais désirant en même temps donner un but utile à mon voyage, je formai le dessein de découvrir par terre le passage tant cherché, et sur lequel Cook même avait laissé des doutes. Je partis, je vis les solitudes américaines, et je revins avec des plans pour un second voyage, qui devait durer neuf ans. Je me proposais de traverser tout le continent de l'Amérique septentrionale, de remonter ensuite le long des côtes, au nord de la Californie, et de revenir par la baie d'Hudson, en tournant sous le pôle (1).

<sup>(1)</sup> M. Mackensie a depuis exécuté une partie de ce plan.

M. de Malsherbes se chargea de présenter mes plans au Gouvernement, et ce fut alors qu'il entendit les premiers fragmens du petit ouvrage que je donne aujourd'hui au public. La révolution mit fin à tous mes projets. Couvert du sang de mon frère unique, de ma belle-sœur, de celui de l'illustre vieillard leur père, ayant vu ma mère et une autre sœur pleine de talens mourir des suites du traitement qu'elles avaient éprouvé dans les cachots, j'ai erré sur les terres étrangères, où le seul ami que j'eusse conservé s'est poignardé dans mes bras. (1)

De tous mes manuscrits sur l'Amérique, je n'ai sauvé que quelques fragmens, en particulier Atala, qui n'était elle-même qu'un épisode des Natchez. Atala a été écrite dans le désert, et sous les huttes des Sauvages. Je ne sais si le public goûtera cette histoire, qui sort de toutes les routes connues, et qui

<sup>(1)</sup> Nous avions été tous deux cinq jours sans nourriture. Tandis que ma famille était ainsi massacrée, emprisonnée et bannie, une de mes sœurs, qui devait sa liberté à la mort de son mari, se trouvait à Fougères, petite ville de Bretagne. L'armée royaliste arrive; huit cents hommes de l'armée républicaine sont pris et condamnés à être fusillés. Ma sœur se jette aux pieds de M. de la Roche-Jacquelin, et obtient la grâce des prisonniers. Aussitôt elle vole à Rennes, se présente au tribunal révolutionnaire avec les certificats qui prouvent qu'elle a sauvé la vie à huit cents hommes, et demande pour seule récompense qu'on mette ses sœurs en liberté. Le président du tribunal lui répond : Il faut que tu sois une coquine de royaliste que je ferai guillotiner, puisque les brigands ont tant de déférence pour toi. D'ailleurs, la république ne te sait aucun gré de ce que tu as fait : elle n'a que trop de défenseurs, et elle manque de pain.

présente une nature et des mœurs tout-à-fait étrangères à l'Europe. Il n'y a point d'aventures dans Atala. C'est une sorte de poëme (1), moitié descriptif, moitié dramatique : tout consiste dans la peinture de deux amans qui marchent et causent dans la solitude, et dans le tableau des troubles de l'amour, au milieu du calme des déserts. J'ai essayé de donner à cet ouvrage les formes les plus antiques; il est divisé en prologue, récit et épilogue. Les principales parties du récit prennent une dénomination, comme les chasseurs, les laboureurs, etc.; et c'était ainsi que dans les premiers siècles de la Grèce, les Rapshodes chantaient, sous divers titres, les fragmens de l'Iliade et de l'Odyssée.

Je dirai aussi que mon but n'a pas été d'arracher beaucoup de larmes : il me semble que c'est une dangereuse erreur avancée, comme tant d'autres, par Voltaire, que les bons ouvrages sont ceux qui font le plus pleurer. Il y a tel drame dont personne ne voudrait ètre l'auteur, et qui déchire le cœur bien autrement que l'Enéide. On n'est point un grand écrivain, parce qu'on met l'ame à la torture. Les vraies larmes sont celles que

<sup>(1)</sup> Je suis obligé d'avertir que si je me sers ici du mot de poëme, c'est faute de savoir comment me faire entendre autrement. Je ne suis point de ceux qui confondent la prose et les vers. Le poëte, quoi qu'on en dise, est toujours l'homme par excellence, et des volumes entiers de prose descriptive ne valent pas cinquante beaux vers d'Homère, de Virgile ou de Racine.

fait couler une belle poésie; il faut qu'il s'y mèle autant d'admiration que de douleur.

C'est Priam, disant à Achille;

Α'νδρός παιδοφόνοιο πολί σόμα χεῖρ ορέ γεσθας.

Juge de l'excès de mon malheur, puisque je baise la main qui a tué mes fils.

C'est Joseph s'écriant :

Ego sum Joseph, frater vester, quem vendidistis in Ægyptum.

Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Egypte.

Voilà les seules larmes qui doivent mouiller les cordes de la lyre. Les Muses sont des femmes célestes, qui ne défigurent point leurs traits par des grimaces; quand elles pleurent, c'est avec un secret dessein de s'embellir.

Au reste, je ne suis point, comme Rousseau, un enthousiaste des Sauvages; et quoique j'aie peut-ètre autant à me plaindre de la société, que ce philosophe avait à s'en louer, je ne crois point que la pure nature soit la plus belle chose du monde. Je l'ai toujours trouvée fort laide, par-tout où j'ai eu occasion de la voir. Bien loin d'ètre d'opinion que l'homme qui pense soit un animal dépravé, je crois que c'est la pensée qui fait l'homme. Avec ce mot de nature, on a tout perdu. Peignons la nature, mais la belle

nature : l'art ne doit pas s'occuper de l'imi-

Les moralités que j'ai voulu faire dans Atala sont faciles à découvrir, et comme elles sont résumées dans l'épilogue, je n'en parlerai point ici; je dirai seulement un mot de Chactas, l'amant d'Atala.

C'est un Sauvage qui est plus qu'à demi civilisé, puisque non seulement il sait les langues vivantes, mais encore les langues mortes de l'Europe. Il doit donc s'exprimer dans un style mèlé, convenable à la ligne sur laquelle il marche, entre la société et la nature. Cela m'a donné quelques avantages, en le faisant parler en Sauvage dans la peinture des mœurs, et en Européen dans le drame et la narration. Sans cela il eût fallu renoncer à l'ouvrage; si je m'étais toujours servi du style indien, Atala eût été de l'hébreu pour le lecteur.

Quant au Missionnaire, c'est un simple prètre qui parle sans rougir de la croix, du sang de son divin Maître, de la chair corrompue, etc. en un mot, c'est le prètre tel qu'il est. Je sais qu'il est difficile de peindre un pareil caractère, sans réveiller dans l'esprit de certains lecteurs des idées de ridicule. Si je n'attendris pas, je ferai rire: on en jugera.

Il me reste une chose à dire : je ne sais par quel hasard une lettre que j'avais adressée à M. de Fontanes a excité l'attention du public beaucoup plus que je ne m'y attendais. Je croyais que quelques lignes d'un auteur inconnu passeraient sans être aperçues; cependant, les papiers publics ont bien voulu parler de cette lettre. En réfléchissant sur ce caprice du public, qui a fait attention à une chose de si peu de valeur, j'ai pensé que cela pouvait venir du titre de mon grand ouvrage: Génie du Christianisme, etc. On s'est peut-ètre figuré qu'il s'agissait d'une affaire de parti, et que je dirais dans ce livre beaucoup de mal à la révolution et aux

philosophes.

Il est sans doute permis à présent, sous un gouvernement qui ne proscrit aucune opinion paisible, de prendre la défense du christianisme. Il a été un temps où les adversaires de cette religion avaient seuls le droit de parler. Maintenant la lice est ouverte, et ceux qui pensent que le christianisme est poétique et moral peuvent le dire tout haut, comme les philosophes peuvent soutenir le contraire. J'ose croire que si le grand ouvrage que j'ai entrepris, et qui ne tardera pas à paraître, était traité par une main plus habile que la mienne, la question serait décidée.

Quoi qu'il en soit, je suis obligé de déclarer qu'il n'est pas question de la révolution dans le Génie du Christianisme: en général, j'y ai gardé une mesure, que, selon toutes les apparences, on ne gardera pas envers moi.

On m'a dit que la femme célèbre, dont l'ouvrage formait le sujet de ma lettre, s'est plaint d'un passage de cette lettre. Je prendrai la liberté d'observer que ce n'est pas moi qui ai employé le premier l'arme que l'on me reproche, et qui m'est odieuse; je n'ai fait que repousser le coup qu'on portait à un homme dont je fais profession d'admirer les talens, et d'aimer tendrement la personne. Mais dès-lors que j'ai offensé, j'ai été trop loin; qu'il soit donc tenu pour effacé ce passage. Au reste, quand on a l'existence brillante et les talens de M.me de Staël, on doit oublier facilement les petites blessures que nous peut faire un solitaire, et un homme aussi ignoré que je le suis.

Je dirai un dernier mot sur Atala: le sujet n'est pas entièrement de mon invention; il est certain qu'il y a eu un Sauvage aux galères et à la cour de Louis XIV; il est certain qu'un Missionnaire français a fait les choses que j'ai rapportées; il est certain que j'ai trouvé dans les forèts de l'Amérique des Sauvages emportant les os de leurs aïeux, et une jeune mère exposant le corps de son enfant sur les branches d'un arbre: quelques autres circonstances aussi sont véritables, mais comme elles ne sont pas d'un intérèt général, je suis dispensé d'en parler.

### Avis sur la troisième Édition d'Atala.

J'AI profité de toutes les critiques, pour rendre ce petit ouvrage plus digne des succès qu'il a obtenus. J'ai eu le bonheur de voir que la vraie philosophie et la vraie religion sont une et même chose; car des personnes fort distinguées, qui ne pensent pas comme moi sur le christianisme, ont été les premières à faire la fortune d'Atala. Ce seul fait répond à ceux qui voudraient faire croire que la vogue de cette anecdote indienne est une affaire de parti. Cependant j'ai été amèrement, pour ne pas dire grossièrement censuré; on a été jusqu'à tourner en ridicule cette apostrophe aux Indiens: (1)

« Indiens infortunés que j'ai vus errer dans les déserts du Nouveau-Monde avec les cendres de vos aïeux; vous qui m'aviez donné l'hospitalité malgré votre misère! je ne pourrais vous l'offrir aujourd'hui, car j'erre, ainsi que vous, à la merci des hommes, et moins heureux dans mon exil, je n'ai point emporté les os de mes pères. »

Les cendres de ma famille confondues avec celles de M. de Malsherbes, six ans d'exil et d'infortunes, n'ont donc paru qu'un sujet de plaisanterie. Puisse le critique n'avoir jamais à regretter les tombeaux de ses pères!

Au reste, il est facile de concilier les divers jugemens qu'on a portés d'Atala: ceux qui m'ont blàmé n'ont songé qu'à mes talens; ceux qui m'ont loué n'ont pensé qu'à mes malheurs.

<sup>(1)</sup> Décade philosophique, N.º 22, dans une note.

## Avis sur la cinquième Édition d'Atala.

Depuis quelque temps il a paru de nouvelles critiques d'Atala. Je n'ai pu en profiter dans cette cinquième édition. Les conseils qu'on m'a fait l'honneur de m'adresser auraient exigé trop de changemens, et le public semble maintenant accoutumé à ce petit ouvrage, avec tous ses défauts. Cette nouvelle édition est donc parfaitement semblable à la quatrième; j'ai seulement rétabli dans quelques endroits le texte des trois premières.

## Préface de la première Édition du Génie du Christianisme.

JE donne aujourd'hui au public le fruit d'un travail de plusieurs années; et comme le Génie du Christianisme contient d'anciennes observations que j'avais faites sur la littérature, et une grande partie de mes recherches sur l'histoire naturelle et sur les mœurs des Sauvages de l'Amérique, je puis dire que ce livre est le résultat des études de toute ma vie.

J'étais encore dans les pays étrangers, lorsque je livrai à la presse le premier volume de mon ouvrage. Cette édition fut interrompue par mon retour en France, au mois de mai 1800.

Je me déterminai à recommencer l'impression à Paris, et à refondre le sujet en entier, d'après les nouvelles idées que mon changement de position me fit naître : on ne peut écrire avec mesure que dans sa patrie.

Deux volumes de cette seconde édition étaient déjà imprimés, lorsqu'un accident me força de publier séparément l'épisode d'*A-tala*, qui faisait partie du second volume, et qui se trouve maintenant dans le troi-

sième. (1)

L'indulgence avec laquelle on voulut bien accueillir cette anecdote indienne, ne me rendit que plus sévère envers moi-mème. Je profitai des critiques, et malgré le mauvais état de ma fortune, je rachetai les deux volumes imprimés du Génie du Christianisme, dans le dessein de retoucher encore

une fois tout l'ouvrage.

C'est cette troisième édition que je publie. J'ai été forcé d'entrer dans ces détails, premièrement, pour montrer que si mes talens n'ont pas répondu à mon zèle, du moins j'ai suffisamment senti l'importance de mon sujet; secondement, pour avertir que tout ce que le public connaît jusqu'à présent de cet ouvrage, a été cité très-incorrectement, d'après les deux éditions manquées. Or, on sait de quelle importance peut être un seul

<sup>(</sup>t) C'est l'histoire de René, qui remplace aujourd'hui celui d'Atala, dans le second volume.

mot changé, ajouté ou omis dans une matière aussi grave que celle que je traite.

Il y avait dans mon premier travail plusieurs allusions aux circonstances où je me trouvais alors. J'en ai fait disparaître le plus grand nombre, mais j'en ai laissé quelquesunes : elles serviront à me rappeler mes malheurs, si jamais la fortune me sourit, et à me mettre en garde contre la prospérité.

Le chapitre d'introduction servant de véritable préface à mon ouvrage, je n'ai plus

· qu'un mot à dire ici.

Ceux qui combattent le christianisme ont souvent cherché à élever des doutes sur la sincérité de ses défenseurs. Ce genre d'attaque, employé pour détruire l'effet d'un ouvrage religieux, est fort connu. Il est donc probable que je n'y échapperai pas, moi surtout à qui l'on peut reprocher des erreurs.

Mes sentimens religieux n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout en avouant la nécessité d'une religion, et en admirant le christianisme, j'en ai cependant méconnu plusieurs rapports. Frappé des abus de quelques institutions et des vices de quelques hommes, je suis tombé jadis dans les déclamations et les sophismes. Je pourrais en rejeter la faute sur ma jeunesse, sur le délire des temps, sur les sociétés que je fréquentais; mais j'aime mieux me condamner: je ne sais point excuser ce qui n'est point excusable. Je dirai seulement les moyens dont la Providence s'est servie pour me rappeler à mes devoirs.

Ma mère, après avoir été jetée à 72 ans dans des cachots où elle vit périr une partie de ses enfans, expira enfin sur un grabat, où ses malheurs l'avaient reléguée. Le souvenir de mes égaremens répandit sur ses derniers jours une grande amertume; elle chargea, en mourant, une de mes sœurs de me rappeler à cette religion dans laquelle j'avais été élevé. Ma sœur me manda le dernier vœu de ma mère : quand la lettre me parvint au-delà des mers, ma sœur ellemème n'existait plus; elle était morte aussi des suites de son emprisonnement. Ces deux voix sorties du tombeau, cette mort qui servait d'interprète à la mort, m'ont frappé. Je suis devenu chrétien. Je n'ai point cédé, j'en conviens, à de grandes lumières surnaturelles; ma conviction est sortie du cœur: j'ai pleuré, et j'ai cru.

On voit par ce récit combien ceux qui m'ont supposé animé de l'esprit de parti, se sont trompés. J'ai écrit pour la religion, par la même raison que tant d'auteurs ont écrit et écrivent encore contre elle : où l'attaque est permise, la défense doit l'ètre. Je pourrais citer des pages de Montesquieu en faveur du christianisme, et des invectives de J. J. Rousseau contre la philosophie, bien plus fortes que tout ce que j'ai dit, et qui me feraient passer pour un fanatique ou un déclamateur,

si elles étaient sorties de ma plume.

Je n'ai à me reprocher dans cet ouvrage, ni l'intention, ni le manque de soin et de travail. Je sais que dans le genre d'apologie que j'ai embrassé, je lutte contre des difficultés sans nombre; rien n'est mal-aisé comme d'effacer le ridicule: je suis loin de prétendre à aucun succès, mais je pense aussi, que tout homme qui peut espérer de trouver quelques lecteurs, rend un service à la société, en tàchant de rallier les esprits à la cause religieuse.

Pour moi, obscur Israélite, j'apporte aujourd'hui mon grain de sable, afin de hâter, autant qu'il est en mon pouvoir, la reconstruction du Temple. Je n'ose me flatter que du séjour immortel qu'elle habite, ma mère ait encouragé mes efforts; puisse-t-elle du

du moins accepter mon expiation!

### Avertissement de la seconde Édition.

La Désense du Génie du Christianisme servant de véritable préface à cette seconde édition, je n'ai plus qu'à rendre compte dans cet Avertissement, des corrections que j'ai faites à l'ouvrage.

Ces corrections se réduisent à des retranchemens dans le texte, et à des additions dans les notes. Deux de ces nouvelles notes seront peut-ètre remarquées des lecteurs: l'une est un recueil de lettres écrites par un Français de l'armée de Condé, qui s'était retiré en Espagne, dans un couvent de Trappistes, où il est mort; l'autre est une espèce de procès-verbal des exhumations de Saint-Denys, fait par un religieux de cette abbaye, témoin oculaire de ces exhumations.

J'ai fortifié plusieurs chapitres de raisonnement, et adouci les couleurs de quelques morceaux de description : en général, le style a été retouché avec l'attention la plus scrupuleuse. Ce n'est pas que je ne connaisse par expérience, l'inutilité de ces corrections pour désarmer la censure, du moins pendant la vie d'un auteur; on se souvient des taches des premières éditions, et l'on ne veut pas remarquer qu'elles ont disparu dans les éditions suivantes.

Cependant, malgré le soin extrême que j'ai apporté à la révision de mon ouvrage, il y est resté quelques erreurs qui sont assez importantes pour que je me croie obligé d'en faire ici l'aveu.

La première de ces erreurs regarde le prétendu mariage des prètres. J'ai soutenu, fort inconsidérément, qu'il a été permis dans l'Eglise latine jusque vers le milieu du douzième siècle. Rien n'est plus faux que cette assertion. Le septième canon du concile de Latran, tenu en 1139, n'a fait que confirmer le célibat ecclésiastique qui existait bien avant cette époque, et dont l'origine remonte jusqu'au temps des Apôtres. Le canon du premier concile de Tours, que je cite en faveur de mon opinion, pourrait mème servir contre moi; car s'il prouve qu'il y avait des prêtres qui habitaient avec des femmes, il prouve aussi que ces prêtres et ces diacres avaient encouru l'excommunication. Il est donc certain que le mariage des prêtres n'a jamais été autorisé dans l'Eglise latine. Si quelque chose pouvait m'excuser d'avoir avancé le contraire, c'est qu'une grande partie de mon ouvrage a été composée dans des pays protestans, où je n'ai pu consulter que des auteurs dont le texte était souvent altéré; mais encore est-ce une très - méchante excuse, car j'aurais dù vérifier un point de doctrine aussi important,

depuis mon retour en France.

La seconde erreur que je dois indiquer, se trouve dans cette phrase: ici point de consubstantialité, point d'union hypostatique; et dans cette autre, ELOHE, c'est-à-dire, tes Dieux ou plusieurs substances divines dans l'unité. Ces expressions, prises à la rigueur, détruiraient l'unité des trois personnes et l'union du Verbe avec la nature humaine. On sent bien que je n'ai pas prétendu rejeter la consubstantialité des trois personnes; que tout ce que j'ai voulu dire, c'est que je n'emploirais pas cette expression dans mes preuves, comme étant trop particulière à la théologie. On sent bien aussi que de telles inadvertances n'ont pas le danger qu'elles avaient autrefois, et qu'elles ne conduiront personne à l'erreur : toutefois elles doivent être soigneusement évitées par un homme

qui se mêle d'écrire sur des matières reli-

gieuses. (1)

Je saisis evec empressement l'occasion de témoigner ici ma reconnaissance aux respectables et savans ecclésiastiques qui mont averti de ces erreurs. Ils ont bien voulu penser que mon ouvrage n'était pas tout-à-fait inutile à la cause de la religion; et dans les observations qu'ils m'ont communiquées, ils ont mis autant d'indulgence que de politesse. Tandis que par une adroite manœuvre et par une dérision nouvelle, le Philosophisme feint de s'alarmer des dangers imaginaires auxquels. selon lui, mon livre expose le culte chrétien. il est consolant pour moi de recevoir des marques de bienveillance de tous les rangs du clergé, sans mème en excepter ce digne successeur de Léon X et de Pie VI, qui toutà-la-fois ranime les beaux-arts, et ferme les plaies de l'Eglise affligée. J'étais bien loin d'espérer une si flatteuse récompense, pour d'aussi faibles travaux.

Note des Éditeurs.

<sup>(1)</sup> Les erreurs dont l'auteur s'accuse ici, ont été corrigées dans les éditions suivantes.

#### AVERTISSEMENT

Des Éditeurs de l'Édition in-18.

I n'y a guère plus de deux ans que le Génie du Christianisme a paru, et les éditions de cet ouvrage ont déjà été si multipliées, qu'on s'en rappelle difficilement la date et le format : nous en donnerons ici le catalogue, pour montrer ce qui distingue la nôtre de celles qui l'ont précédée.

La première édition parut au mois de germinal an 10 (avril 1802), en cinq volumes

in-8.°

Vers le mois de juillet de la même année, un libraire d'Avignon en publia une contrefaçon en quatre volumes in-8.°; elle portait en titre: Nouvelle Edition, à laquelle on a inséré les Notes formant l'appendice, à la fin de chaque volume. (1)

Pour ne pas ruiner le contrefacteur, M. de Chateaubriand eut l'indulgence de s'arranger avec lui, et de reconnaître cette édition frauduleuse, comme seconde édition de son

ouvrage.

Le libraire Migneret donna avec nous; au mois d'avril 1803, la véritable seconde

<sup>(1)</sup> Il y a eu depuis, deux contresaçons par différens libraires.

édition, en deux gros volumes in-8.°, avec la Défense du Génie du Christianisme, qui

formait une brochure de 64 pages.

Quelques mois après la publication de cette seconde édition, les mèmes Libraires mirent en vente deux nouvelles éditions, l'une en quatre volumes in-8.°, l'autre en quatre volumes in-4.°, toutes deux sur papier vélin, et ornées de neuf gravures avant la lettre.

Ces cinq éditions furent suivies en peu de temps, et toujours dans l'année 1803, d'une sixième édition ne portant que le titre de troisième édition, parce que la contrefaçon légitimée, et les deux éditions de luxe, s'intitulaient seulement Nouvelles Editions.

Cette troisième édition, en quatre volumes in-8.°, imprimée sur papier fin, avec des caractères neufs, et sans gravures, est la plus belle des éditions communes. Elle a été

promptement épuisée.

Après celle-ci, a paru au mois d'avril de cette année 1804, l'Abrégé du Génie du Christianisme, à l'usage de la Jeunesse, deux volumes in - 12. à Paris (1). On a retranché de cette édition les deux épisodes de René et d'Atala (2), et la plus grande partie de la poétique du Christianisme.

(1) Cet abrégé, actuellement stéréotypé. est devenu notre propriété, depuis la publication de notre édition  $in_{-1}8$ .

<sup>(2)</sup> Ces deux épisodes ont été imprimés séparément en 1805, format in-12, avec de jolies gravures. L'édition dont nous parlons est la douzième d'Atala, sans compter les nombreuses contrefaçons de ce roman.

Il a donc paru jusqu'à présent six éditions complètes du Génie du Christianisme, et une

abregée.

Celle que nous donnons aujourd'hui est la septième complète dans l'ordre réel des éditions, et la quatrième en titre. L'Auteur nous en a cédé la propriété. Le Génie du Christianisme est un de ces livres qu'on aime à lire à la campagne, et qu'on porte volontiers à la promenade: c'est ce qui nous a déterminés a choisir le format *in*-18. Nous n'avons rien négligé d'ailleurs pour rendre cette édition agréable au public.

Elle est divisée de manière que chaque volume contient, pour ainsi dire, un sujet

particulier.

Le premier volume renferme ce qui a rapport aux Dogmes et aux Mystères du Christianisme.

Le second est occupé par les preuves de l'existence de Dieu, tirées des merveilles de la nature.

Le troisième, qui ouvre la poétique, contient l'examen des effets du Christianisme dans les

caractères du drame et de l'épopée.

Le quatrième est rempli par le livre des Passions, et par l'histoire de René. Ce même volume est aussi consacré à la poésie de la mythologie, et aux beautés de l'Ecriture.

Le cinquième offre tout ce qui concerne les arts, la philosophie, l'histoire et l'éloquence.

Le sixième renferme Atala, précédée du livre des Harmonies de la Religion et de la Nature, Nature, qui lui sert de préface, comme le livre des Passions en sert à René.

Le septième contient les cérémonies du

Culte, et l'histoire des Ordres religieux.

Le huitième enfin offre le tableau des Missions et de la Chevalerie: il est terminé par le tableau général des services que le Christianisme a rendus à l'homme et à la société.

Atala et le Génie du Christianisme ayant donné lieu à une controverse qui a divisé l'Europe (1) littéraire, il en est résulté une foule d'écrits polémiques, parmi lesquels se trouvent des morceaux précieux. Nous en avons formé un neuvième volume, terminé par la propre Défense de l'auteur. Ce sont les pièces du procès, d'après lesquelles chacun pourra se déterminer. Il n'y a personne qui ne soit charmé de trouver dans notre édition les jugemens de MM. de Fontanes, Geoffroy, Clément, de Bonnald, Dussaulx, de Boulogne, Morellet, Ginguené, etc.

On sent bien que nous avons été obligés de faire un choix dans le grand nombre de matériaux que nous avions sous la main: la collection entière de ces critiques égalerait la longueur de l'ouvrage critiqué. Car ce n'est pas seulement en France qu'on s'est occupé de cette controverse littéraire; les journaux étrangers en ont retenti (2); les

<sup>(1)</sup> Atala était devenu un nom de parti en Angleterre : on disait Ataliste.

<sup>(2)</sup> V. DIE ALLGEMINE LITTERATUR ZEITUNG: L'APE, scelta d'opuscoli letterari e morali, etc.

traducteurs ont pris parti dans la querelle (1); les protestans (2) et les illuminés (3) ont écrit: on a fait en Angleterre des lectures publiques de l'ouvrage: en Italie on le trouve cité jusque dans les livres populaires (4). Il y a eu des parodies, des vaudevilles, des romans, des épigrammes, une Alala, une Aura. Enfin les beaux arts ont aussi cherché des sujets dans le Génie du Christianisme, et l'homme de lettres (5) qui avait annoncé que cet ouvrage deviendrait une mine inépuisable pour les peintres et les poëtes, a vu sa prédiction se vérifier. (6)

Nous avons été forcés, malgré nous, de faire des retranchemens dans les critiques dont nous nous sommes servis, à cause de leur excessive longueur. On y perdra peu de chose: car la plupart de ces retranchemens tombent ou sur des remarques qui avaient rapport à des passages corrigés depuis dans le Génie du Christianisme, ou sur des personnalités aussi indécentes qu'étrangères à la

<sup>(1)</sup> Le traducteur allemand du Génie du Christianisme, se déclare souvent contre l'auteur, dans des notes. C'est une nouveauté singulière en fait de traduction.

<sup>(2)</sup> V. La lettre de A. Fr. Th. Dufossé à Mad. \*\*\*, à l'occasion de l'ouvrage de M. de Chateaubriand.

<sup>(3)</sup> V. L'Homme de désir, de M. de St-Martin.

<sup>(4)</sup> Il buon capo d'anno. Firenze, etc.

<sup>(5)</sup> M. de Fontanes.

<sup>(6)</sup> On connaît le tableau du Convoi d'Atala, par M. Gautherot, acheté par le sénateur Lucien Bonaparte. M. Granet, à Rome, traite, dit-on, un sujet tiré du Génie du Christianisme.

question. Au reste, nous avons ajouté quelques notes à ces critiques, lorsqu'elles nous ont paru nécessaires. Nous aurions pu les multiplier; mais le lecteur suppléera aisément

à ce que nous aurons omis.

Pour ne rien laisser à désirer au lecteur, notre dessein était de donner ici une liste exacte des traductions d'Atala et du Génie du Christianisme. Nous avons écrit dans les pays étrangers pour nous procurer ces traductions; mais elles ne nous sont pas encore parvenues. Voici seulement la note de celles dont nous avons connaissance. (1)

#### EN ANGLAIS.

Trois traductions d'Atala : la première imprimée à Londres en 1801, chez Spilsbury Snow-Hill; la seconde, ornée de jolies gravures, imprimée en 1802 à Londres, chez Robinson; la troisième imprimée à Philadelphie en Amérique: nous ne la connaissons que par les gazettes. Au moment où les hostilités ont recommencé entre la France et l'Angleterre, on attendait à Londres la traduction du Génie du Christianisme, qui devait être publiée par deux Professeurs de l'Université de Cambridge,

<sup>(1)</sup> Le nombre s'en est bien augmenté. Une nouvelle traduction de l'ouvrage entier a été faite à Venise; et Atala existe maintenant dans toutes les langues de l'Europe. Voyez ci-après, pag. 246.

Nous nous rappelons en outre, que M. de Chateaubriand nous a dit avoir eu entre les mains le manuscrit d'une autre traduction anglaise de cet ouvrage, que le traducteur avait eu la politesse de lui soumettre avant de la livrer à l'impression. Elle doit avoir paru à présent.

#### EN ITALIEN.

Quatre traductions d'Atala: la première par M. Blanvillain, traducteur de Paul et Virginie, imprimée à Paris en 1801.

La seconde, par l'Abbate L. I. T., im-

primée à Vénise en 1803.

La troisième, par P. L. Constantini, imprimée à Berlin en 1802, et dédiée à la

duchesse d'Yorck et d'Albany.

La quatrième doit avoir paru cet hiver (en 1804) chez Piatti, Libraire à Florence. Elle commence un Recueil de traductions de Romans.

La traduction italienne du Génie du Christianisme a été entreprise à Pise en 1802, chez la Società letteraria. On l'attribue au Docteur Rosini. Les deux premiers volumes ont paru. Elle se continue.

#### EN ALLEMAND.

Deux traductions d'Atala : l'une par M. Cramer, imprimée à Leipsick en 1802.

Nous n'avons pu encore nous procurer la seconde.

Le Génie du Christianisme, traduit en allemand, en quatre vol. in-8.°, avec des remarques par le Docteur Ch. Venturini, a paru à Munster en 1803. Le Catalogue de la Foire de Leipsick de cette année (1803), en annonce une nouvelle traduction allemande.

Il y a de plus une traduction hongroise d'Atala, imprimée à Presbourg, avec le texte à côté; une traduction polonaise, une suédoise et une hollandaise. La traduction en grec moderne du même ouvrage, a été faite à Rome; elle doit s'imprimer à Venise. Atala et le Génie du Christianisme ont paru à Moscou, en russe.

#### EN ESPAGNOL.

Deux traductions d'Atala. Nous n'en connaissons qu'une par M. Robinson, imprimée à Paris en 1801. La seconde a été imprimée en Espagne. Il a aussi paru une traduction portugaise de cet épisode, à Lisbonne.

Quoiqu'on nous ait assuré que la traduction du Génie du Christianisme existe dans les deux langues, nous n'en sommes pas encore assez sûrs pour les ajouter à cette liste.

EXTRAIT

## EXTRAIT

DE DIFFÉRENS ÉCRITS

SUR

LE GÉNIE

D U

CHRISTIANISME.

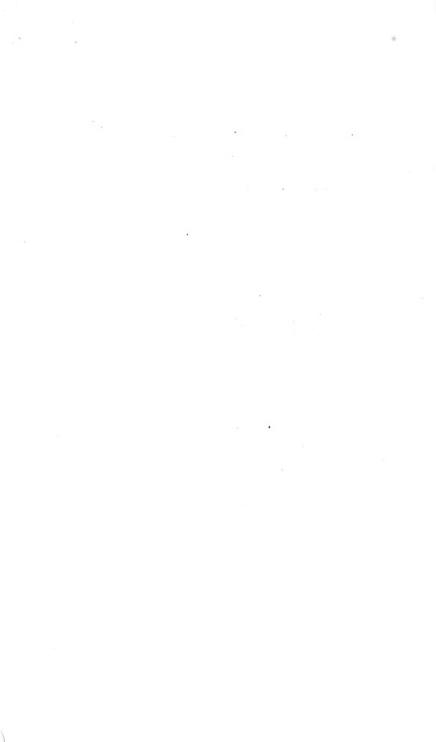

### EXTRAIT

#### DE DIFFÉRENS ÉCRITS

SUR

### LE GÉNIE

DU

#### CHRISTIANISME.

Critique d'Atala, par M. de Fontanes, insérée dans le Mercure de France, du 16 germinal an 9.

On se plaint quelquefois de l'uniformité répandue sur le plus grand nombre des productions modernes. Ce reproche ne sera point fait à l'ouvrage qu'on annonce : tout est neuf, le site, les personnages et les couleurs. La scène est dans un désert du Nouveau Monde, au pied des Apalaches, entre les rives de l'Ohio et du Meschacebé. Les acteurs sont un jeune homme et une jeune fille sauvages avec un missionnaire chrétien. Deux amans et un prêtre soutiennent seuls l'intérêt, sans autre événement que l'amour, sans autres spectacles que ceux de la religion et de la solitude. L'auteur a tiré tous ses effets de l'énergie des sentimens et de la richesse des tableaux.

5.

Un sauvage de la tribu des Natchez, nommé Chactas, est le héros du roman: tel est le portrait qu'en trace l'auteur.... (tom. 3, page 207, lig. 1,

 $\bar{d}$  page 208, lig. 8.)

Ce même Chactas trouve un jeune Français qu'il adopte pour son fils, et lui raconte au clair de la lune et dans le silence de la nuit, la principale aventure de sa vie. C'est là qu'après une magnifique description du lieu de la scène, commence l'action. Il faut se rappeler que si l'auteur retrace des passions qui sont de tous les temps et de tous les lieux, il décrit des mœurs, une nature et des nations tout-à-fait inconnues. Ses peintures et son style doivent avoir quelque chose d'extraordinaire, comme les montagnes, les prés et les torrens près de qui ses personnages sont placés.

Chactas dans sa jeunesse est fait prisonnier par les Muscogulges, avec qui les Natchez sont en guerre. Il est condamné, selon l'usage de ces peuplades, à mourir sur un bûcher. Il rend compte, avec la naïveté de l'homme de la nature, de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il sent. On citera beaucoup; c'est le plus sûr moyen de plaire au lecteur, et de ne point interrompre l'intérêt de ce récit. (même tome, pag. 214, lig. 21, à pag. 217,

lig. 19.)

On devine déjà que, malgré la différence des religions, la jeune fille sauve le jeune prisonnier. Tous deux s'éloignent des lieux habités, et s'enfoncent dans le désert. Leur amour s'y développe avec toute la violence que lui donnent la jeunesse, le malheur et la solitude: mais la religion est plus puissante que toutes les séductions réunics; elle combat dans le cœur d'Atala des désirs toujours prêts à l'entrainer. Atala, jusqu'au dénouement,

semble accablée du poids d'un secret qu'elle veut et qu'elle n'ose dire. Rien n'est plus vif et plus doux, plus passionné et plus chaste à-la-fois, que les détails de cet amour singulier entre deux êtres que tout attire l'un vers l'autre, et qui pourtant sont éloignés par un obstacle inconnu.

Cependant Atala devient plus faible d'heure en

heure contre le charme qui l'entraîne.

Un orage terrible, tel qu'on en voit dans ces régions sauvages du Nouveau Monde, écarte les deux amans de leur route, et menace leur vie. Ils se croient loin de tout secours, quand un pauvre missionnaire, nommé le père Aubry, les aborde et vient les sauver. Voici comme Chactas peint l'apparition de ce nouveau personnage. (même tom.

pag. 257, lig. 17, à pag. 260, lig. 9.)

On reconnaît à ce tableau, les mœurs bienfaisantes de ces pieux anachorètes qui, naguère encore, sur le mont St-Bernard, out mérité la reconnaissance et l'amitié des soldats de Bonaparte. Le sujet amenait naturellement l'éloge des anciens missionnaires dont l'héroïsme, les travaux et les leçons vivent encore au milieu de quelques-unes de ces tribus sauvages. Le grave Montesquieu, dans l'Esprit des lois, Raynal lui-même au milieu de toutes ses déclamations anti-religieuses, vantent l'un et l'autre ces prêtres législateurs qui gouvernèrent avec tant de sagesse les habitans du Paraguay. Le père Aubry est du même ordre qu'eux; il a suivi les mêmes principes dans la fondation de sa petite colonie.

Chactas, qui admire déjà le pouvoir de la religion sur le plus fougueux des désirs, l'aime bien plus en la voyant répandre tous ses bienfaits autour des huttes d'un peuple sauvage qu'elle éclaire et qu'elle adoucit. Tandis qu'Atala se repose de ses fatigues, Chactas suit un moment le bon prêtre dans le hameau soumis à ses lois, et contemple de plus près tous les prodiges du christianisme. (mémetom. pag. 269, lig. 23, à pag. 274, lig. 25.)

Le lecteur aura sans doute remarqué la description si touchante de cette messe célébrée au milieu des déserts, et le baptême de l'enfant au milieu des fleurs, et les souvenirs des antiques migrations et

des premières familles du geure humain.

Mais Chactas retourne à la grotte du solitaire, et trouve Atala mourante, dont le secret s'échappe enfin, et qui parle ainsi..... (même tom. pag. 278,

lig. 10, à pag. 301, lig. 10.)

On n'a rien voulu dérober à l'effet de ce tableau; on l'a montré dans tout son ensemble; et ceux qui ont de l'ame et de l'imagination ne peuvent se plaindre de la longueur des morceaux qu'on a cités. Au milieu de tant de traits pathétiques, on aura sur-tout remarqué les discours du vénérable hermite: ils sont sublimes et tendres comme la religion qui l'inspire; on y trouve des phrases jetées à la manière de Bossuet, celle-ci par exemple: Les reines ont été vues pleurant comme de simples fenumes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. Cette réflexion est d'autant mieux placée, que l'hermite est le contemporain de Charles I.er, de sa veuve et de ses enfans.

L'ouvrage se termine par un épilogue qui est lui-même une sorte de petit poëme. L'auteur s'y met en scène, et trouve une Indienne qui lui apprend que Chactas et le missionnaire sont morts non loin du tombeau d'Atala. L'épilogue achève et complète l'effet du roman. L'auteur est le même dont on a déjà parlé plus d'une fois, en annonçant son grand travail sur les Beautés morales et poétiques du Christianisme.

Celui qui écrit, l'aime depuis douze ans, et il l'a retrouvé d'une manière inattendue après une longue séparation; mais il ne croit pas que les illusions de

l'amitié se mêlent à ses jugemens.

Tous les lecteurs, si je ne me trompe, trouveront dans ce roman toute l'empreinte du talent le plus original. Il est possible de reprocher quelquefois trop d'éclat et de luxe à cette imagination si brillante et si féconde; mais ce défaut dans un jeune écrivain est si excusable et peut si facilement se corriger! Heureux celui qui, dans tous les genres, n'a besoin que d'être plus économe de ses richesses! Au reste, quelles que soient les observations des juges les plus sévères, la profondeur et le charme des sentimens, la naïveté des mœurs, la magnificence et la nouveauté des images, l'élévation des pensées et la beauté de la morale, défendront assez contre la critique cette production d'un genre tout nouveau.

L'intérêt que mérite le talent de l'auteur, redouble encore par celui qu'inspirent ses malheurs : c'est ainsi qu'il en parle lui-même dans sa préface....

(Voyez la Préface d'Atala, insérée à la tête

de ce volume.)

Les talens qui nous restent aujourd'hui sont trop rares pour les éloigner plus long-temps; ils n'ont jamais été les eunemis de la France, qui peut seule leur donner des suffrages dignes d'eux, et dont ils augmentent la gloire. Il ne faut pas que les muses françaises soient errantes chez les Barbares. Puissent-elles se rassembler enfin de tous côtés autour du pouvoir réparateur qui essuiera toutes leurs larmes en leur préparant un nouveau siècle de gloire!

Extrait d'une critique d'Atala, signée Y, dans la Décade philosophique, littéraire et politique: du 10 floréal an 9.

J'ar entendu vanter Atala dans quelques sociétés, je l'ai vu pròné dans plusieurs journaux, et je n'étais point encore convaincu que ce fût un bon ouvrage; je l'ai lu..... et cette lecture m'a convaincu seulement qu'il ne fallait pas toujours s'en rapporter aux jugemens des sociétés ni aux apothéoses des journalistes.

Ainsi qu'en sots auteurs, Notre siècle est fécond en sots admirateurs.

J'ignore et veux ignorer les motifs secrets d'un enthousiasme qui me paraît indépendant du mérite de ce petit ouvrage. Quant à moi, je parlerai d'Atala, parce qu'on en parle, et je dirai bonnement ce que j'en pense, parce que je ne dis

jamais autrement.

Un roman comme une pièce de théâtre, à moins qu'ils ne signifient absolument rien, roulent ordinairement sur une situation principale, une idée mère, dont l'expression peut se réduire à une proposition, à un problème unique. Les combinaisons morales, réduites à des termes aussi simples, ne sont pas si nombreuses qu'on serait tenté de le croire; aussi n'est-ce point à titre de censure que je remarquerai que la fable d'Atala est au fond absolument la même que celle de Zaïre de Voltaire. Atala, comme Zaïre, est une chrétienne amante d'un infidèle: qui l'emportera de la religion ou de l'amour? voilà le problème.

L'auteur d'Atala a transporté la scène de son drame dans l'Amérique septentrionale, sur les bords du Mississipi, qu'il appelle du nom plus agréable et sans doute plus exact de Meschacebé; circonstance qui lui fournit l'occasion de peindre une nature étrangère, qu'il dit avoir lui-même visitée; ce qu'on croit sans peine, quand on voit la richesse et la vivacité de ses couleurs. En voici quelques exemples..... (tom. 3, pag. 203, lig. 25,

à pag. 205, lig. 10.)

Il y a là-dedans de la fraîcheur, de l'abondance, de la grâce. Des descriptions de ce genre sont répandues dans le reste du roman; l'auteur peint d'autres sites, d'autres aspects, des déserts, des clairs de lune, des orages: on s'aperçoit qu'il a souvent pensé à Paul et Virginie; mais il aurait dû remarquer que dans Paul et Virginie, ce n'est pas le héros de l'aventure, dont l'anne aurait été oppressée de trop de souvenirs, qui s'amuse à décrire; c'est une personne étrangère qui, se mettant à la place de l'auteur, peut se livrer à des détails qui sentent l'auteur..... (1)

Il y a de la naïveté, du sentiment, une touchante simplicité dans la scèue suivante, qui prouve que l'auteur n'est pas moins habile à décrire les mœurs

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> Singulière inadvertance du critique, qui ne s'est pas aperçu que c'était *l'auteur lui-même* qui parlait dans cette description. Chactas n'a pas encore commencé son récit.

que les sites. (même tom. pag. 214, lig. 21, à

pag. 216.)

Il était à désirer que l'auteur eût toujours été guidé, en décrivant, par un goût aussi pur. On ne rencontre que trop souvent des traits dont il aurait pu faire le sacrifice, sans beaucoup nuire à ses descriptions. Tantôt ses deux héros sont aveuglés par d'énormes chauves-souris (page 252); tantôt ils mangent des mousses appelées Tripes de roches (page 244); dans un endroit on voit des ours enivrés de raisins, qui chancellent sur les branches des ormeaux..... (1)

Cependant le jongleur invoque le Ciel, (ce n'est point encore du prêtre catholique dont il est question;) on prépare la cérémonie religieuse où l'on doit massacrer Chactas. Atala devient amoureuse de lui, ce qui est fort bien sans doute, mais n'offre aucune nouveauté de situation. Elle le délivre, et, pour ne point devenir victime elle-

même, s'enfuit avec lui.

Les premiers essais pour fuir, la peinture des transes, des alternatives de crainte, d'espoir, d'amour, de remords qui tourmentent ces innocens fugitifs, enfin la chaleur de leur pudique amour, présentent des développemens admirables. Atala, élevée dans la foi chrétienne, fidelle à un vœu de virginité dans lequel sa mère s'est fort sottement engagée pour elle, est dans une situation attachante, et que François-Auguste Chateaubriand a heureusement développée en auteur très-profane, mais

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> L'auteur a répondu à tous ces reproches, en montrant que les critiques ont pris pour des jeux de son imagination, ce qui n'était que des faits réels, attestés par tous les voyageurs.

plein de verve. Voici quelques citations; c'est Chactas qui parle.... (même tom. pag. 245, lig. 12, à pag. 246, lig. 8; pag. 250, lig. 3 à

lig. 19 et 20.)

Voilà de la nature, voilà de la vérité et de la chaleur. Quand on a des talens, ce sont les seuls guides qu'il faille choisir: mais on a un système à soutenir, un but à atteindre, et pour y parvenir il faut forcer les événemens; se jeter dans un monde mystique, et décrire des scènes étrangères, extravagantes, que certaines gens ont voulu nous

faire prendre pour le comble du sublime....

Le Romancier présente ensuite un tableau des cérémonies du culte chrétien, comme il a fait pour celles du culte muscogulge. On a blâmé, à tort selon moi, la description d'une messe célébrée en plein air. Ce mystère est ici représenté avec toute la grandeur qu'il peut admettre, et ce qu'il a de ridicule est sauvé avec assez d'adresse. Ce n'est point une prière insignifiante, marmotée en langue étrangère et mêlée d'attitudes et de gestes bizarres; ce n'est point un Dieu qu'on boit et qu'on mange; c'est seulement un Dieu qui descend en esprit sur la terre, pour répondre à l'invocation des hommes : c'est au moment où le soleil précédé de l'aurore embrase les portes de l'orient. (même tom. pag. 271, lig. 11 à lig. 25.)

Cela est beau, très-beau dans quelque croyance qu'on soit, et cela restera beau, quelque changement qui s'opère dans les opinions et dans les

inœurs.

Le reste de l'ouvrage paraît être au contraire une satire de cette religion qu'il a voulu préconiser. Atala s'empoisonne quoique chrétienne, et le prêtre lui fait le plus sot et le plus ennuyeux sermon

qu'on puisse imaginer; un sermon de dix pages, dans lequel il prouve à cette personne mourante, pendant qu'elle se débat dans les angoisses du poison, que tous ses malheurs viennent de son ignorance; que la vie qu'elle perd est bien peu de chose; qu'en Europe cela va bien plus mal, et que des reines ont été vues pleurant comme de simples femmes; qu'elle se serait infailliblement brouillée avec son mari; que c'était un beau mariage que celui d'Adam et Eve, que celui d'Abraham ne le valait pas, que les plaisirs de la chair ne sont que des douleurs, et qu'en conséquence elle doit remercier la Bonté divine (comme s'il y avait de quoi); que l'amour n'étend point son empire sur les vers du cercueil; que si elle revenait à la vie, elle verrait son amant infidèle, tant l'inconstance est naturelle à l'homme; tant notre vie est peu de chose, même dans le cœur de nos amis!....

Idée atroce! fort développée par le missionnaire, qui a dit auparavant : si un homme revenait à la lumière quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont versé le plus de larmes sur sa tombe....

J'ai fait grâce au lecteur de cette vilaine exhortation, dont le vénérable père Aubry n'a pas fait

gràce à sa pénitente, etc. etc. (1)

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> Croirait-on qu'il s'agit ici de ce discours du père Aubry, de ce discours regardé par MM. Laharpe, Fontanes, Dussaulx, Clément, etc. comme un modèle d'éloquence?

Critique d'Atala, par M. Dussaulx, dans le Journal des Débats, du 27 germinal an 9.

In y a des ouvrages dont on ne peut bien juger quand on les considère isolément. Il faut, pour les apprécier, avoir égard aux circonstances qui les ont fait naître, ne point les séparer des accessoires qui les accompagnent, se rappeler toujours dans quelles vues ils ont été conçus, et même compter pour quelque chose, et faire entrer dans la balance le nom et la destinée de leur auteur. Tel est le roman ou le poëme qui vient de paraître sous le titre d'Atala. Les longues infortunes de l'écrivain à qui nous le devons, le vaste plan de morale et de philosophie religieuse dont ce petit ouvrage fait partie, les voyages presqu'héroïques, les expériences courageuses et les pénibles observations dont il est le fruit, tout, indépendamment du talent d'exécution, lui donne un caractère qui le met à une distance immense des productions qu'on pourrait naturellement lui comparer.

Quand on ne saurait pas que l'auteur d'Atala s'occupe d'un ouvrage où il se propose d'exposer les beautés poétiques et morales du christianisme, il serait facile de s'apercevoir que cet essai n'est que l'ébauche d'une grande idée, ou plutôt d'un grand sentiment, qui demande un cadre plus vaste, et des développemens plus étendus, plus variés et plus riches. Atala n'est qu'un petit tableau, composé d'après des principes aussi neufs que féconds; c'est une miniature qui laisse entrevoir la pensée du peintre; c'est une première expérience d'une théorie dont les élémens seront bientôt mis dans un plus

grand jour.

Depuis que le christianisme a été relégué parmi ces institutions qu'on peut examiner avec tout le sang-froid de la philosophie, l'attention des hommes qui pensent, s'est dirigée vers ce nouvel objet d'observations. Les sarcasmes et les plaisanteries, les déclamations et les diatribes ont fait place à l'esprit de réflexion et de sagesse; on a cessé d'exagérer le mal; on a voulu se rendre compte du bien; on a pesé avec plus de justice les abus et les avantages, les bons et les mauvais effets; on a écarté les préjugés et les préventions de tout genre; et ce qui n'avait été jugé que par la haine ou par l'enthousiasme, a subi l'examen de la raison. Tel est le sort de tous les établissemens que les siècles ont consacrés. Pendant qu'ils subsistent, ils sont rarement appréciés par l'impartialité. Ils sont attaqués avec fureur et défendus avec mal-adresse: mais les passions se taisent sur leurs ruines. Quand ils sont renversés, on contemple leurs vastes débris d'un œil moins prévenu, et la vérité tardive prononce enfin un jugement qui n'excite quelquefois que de vains et stériles regrets. Le moment est venu, où, sous la protection d'un gouvernement éclairé, il est permis de se livrer à des spéculations, qu'en d'autres temps on eût taxées de fanatisme. Un monument qui a duré près de vingt siècles, une institution qui, pendant un si long espace de temps, a modifié la destinée et la condition de presque tous les peuples du monde, est digne sans doute des méditations du philosophe. Il serait absurde qu'on ne pût en appeler de la sentence de ceux qui l'ont enveloppée dans leur vaste plan de bouleversement et de destruction universelle.

Je ne prétends pas juger d'avance le système de l'auteur du Génie du Christianisme; mais quand

on réfléchit aux heureux sujets de toute espèce que cette religion a fournis aux arts de l'imagination, quand on considère les richesses que la peinture, la poésie et l'éloquence ont tirées de cette mine nouvelle, on sent une prévention en faveur de la théorie de M. Chateaubriand. C'est cette religion qui animait la voix de ces pères de l'éloquence chrétienne, dont les discours sont placés par les gens de goût à côté de ceux des Cicéron et des Démosthènes; c'est elle qui, parmi nous, a élevé si haut les Massillon et les Bossuet; elle dicta le plus beau poëme des temps modernes; elle conduisit le pinceau d'un Raphaël, et lui inspira son chefd'œuvre; c'est dans les asiles solitaires des anachorètes, qu'un Lesueur alla chercher les modèles de ces vertus paisibles et silencieuses qu'il sut exprimer avec un si prodigieux talent. Si le christianisme enflammait le génie des artistes, il n'était point, comme on l'a voulu dire, l'ennemi des arts; l'Europe les lui doit en partie; ils sont nés, ils ont fleuri sous sa protection; et Rome ne s'honore pas moins des monumens dont la religion chrétienne l'a embellie, que des chefs-d'œuvre que l'antiquité lui a légués. La mythologie pouvait être une source plus féconde de beautés poétiques; mais si le christianisme doit lui céder à cet égard, il lui reste bien encore de quoi se consoler.

Atala devient une nouvelle preuve de cette vérité qu'on se plaît à contester. Cet ouvrage tire son intérêt, non pas du fond d'une action assez faible, mais des effets que l'auteur a su produire par l'intervention des idées religieuses. Il s'est proposé, comme il le dit lui-même, de peindre la religion, première législatrice du sauvage; les dangers de l'ignorance et de l'enthousiasme religieux, opposés

aux lumières, à la tolérance, au véritable esprit de l'Evangile; les combats des passions et des vertus dans un cœur simple; enfin, le triomphe du christianisme sur le sentiment le plus fougueux et la crainte la plus terrible, l'amour et la mort. Quand on voit la plupart des romanciers avoir recours à tous les artifices de l'imagination, accumuler incidens sur incidens, épuiser toutes les ressources de leur art pour produire beaucoup moins d'effet, on est obligé de reconnaître que les ressorts qu'il fait agir, quoique beaucoup plus simples, sont beaucoup plus puissans, et qu'il a ouvert la mine la plus riche et la plus profonde que le génie puisse exploiter. Il ébranle la sensibilité, il fait couler les larmes, il déchire le cœur, sans tourmenter ou révolter l'esprit par la complication des aventures et les surprises du merveilleux. Un prêtre, un sauvage et son amante, sont les seuls personnages de ce drame éloquent, où le pathétique est poussé au dernier degré.

Les accessoires, le lieu de la scène contribuent beaucoup, il est vrai, à l'effet général du tableau; c'est parmi ces grauds fleuves de l'Amérique septentrionale, au bord de ces lacs, et de ces antiques forêts du Nouveau Monde, au pied du mont Apalaches qu'il transporte son lecteur. Ce spectacle, d'une nature rude et sauvage, anime et rend plus intéressant celui d'une religion qui vient y répandre ses premiers bienfaits; la magnificence des descriptions ajoute à la force des sentimens, et l'on s'aperçoit bien que ces peintures si vives et si énergiques ne sont pas des copies; l'auteur a vu ce qu'il peint, il a parcouru lui-même les lieux qu'il décrit. C'est sous les yeux de la nature, c'est à l'aspect de ses beautés, d'autant plus imposantes

qu'elles sont plus incultes, qu'il a saisi ses crayons pour dessiner les traits majestueux dont ses regards étaient frappés; il a su trouver ce point ou les effets physiques et les effets moraux se fortifient mutuellement; on ne pourrait lui reprocher que de se livrer avec trop peu de retenue aux attraits du style descriptif, de ne pas varier assez ses teintes, et peut-être d'altérer quelquefois, par des couleurs un peu trop chargées, les formes de son modèle.

Le style descriptif a été singulièrement perfectionné dans ce siècle; les Buffon, les Rousseau, les Saint-Pierre ne laissent rien à désirer en ce genre : il semble qu'à mesure que les ressources de la poésie commençaient à s'épuiser, la prose ait voulu y suppléer. On sent en lisant le Télémaque, que l'illustre auteur de ce bel ouvrage n'avait vu la nature que dans les poëmes d'Homère et de Virgile : les grands écrivains de notre siècle l'avaient eux-mêmes étudiée; ce sont leurs propres sensations qu'ils rendent, lorsqu'ils la peignent, et leurs tableaux ont une vérité, une fraîcheur, une énergie et une originalité qui ne peuvent jamais être le fruit des seules études du cabinet. Homère et Virgile leur ont sans doute appris à voir la nature; mais ils ont mis leurs préceptes en pratique, au lieu de se borner à copier leurs descriptions; ils ne se sont pas fiés aux yeux d'autrui, ils ont vu par eux-mêmes; aussi peut-on les regarder comme de véritables poëtes, très-supérieurs à ceux qui ne font qu'astreindre à la mesure des vers leurs confuses réminiscences, et qui défigurent, dans leurs prétendus tableaux, les beautés de la nature qu'ils n'ont jamais ni étudiée ni sentie. Je connais tel poëme célèbre dans lequel il y a cent fois moins de poésie que dans quelques pages de Rousseau ou

de Saint-Pierre.

L'auteur d'Atala paraît avoir bien des rapports avec ce dernier; et je ne doute même pas que les Etudes de la Nature n'aient beaucoup contribué à développer ses idées et son talent; ils ont peint tous deux une nature étrangère; l'un nous a transportés sous le ciel de l'Afrique; l'autre nous ouvre le spectacle de l'Amérique : ils se sont l'un et l'autre proposé un grand but moral, et semblent avoir été guidés par les mêmes principes et les mêmes sentimens; mais l'auteur de Paul et Virginie, est plus doux, plus coulant, plus chàtié; celui d'Atala, plus nerveux, plus fort, plus énergique: l'un ménage ses couleurs avec un goût exquis et un art d'autant plus merveilleux qu'il paraît moins; l'autre les répand et les prodigue avec une profusion et une abondance qui nuisent quelquefois à l'effet: l'un est plus sage et plus retenu; l'autre plus hardi et plus impétueux. L'auteur de Paul et Virginie accorde plus aux idées morales, celui d'Atala aux idées religieuses : le premier a honoré la religion avec transport, en censurant ses ministres avec amertume; le second honore à-la-fois et confond dans les mêmes hommages, et le dogme et le culte, et les ministres et la religion. Dans Paul et Virginie, un prêtre devient la cause indirecte, mais toujours odieuse, de la fatale catastrophe; dans Atala, c'est un prêtre qui répare tous les maux causés par les passions, l'ignorance et le fanatisme. L'ouvrage de Bernardin de Saint-Pierre se ressent de ces temps où dominaient la satire anti-religieuse et l'esprit d'innovation; celui de M. Chateaubriand, d'une époque où la pitié, la commisération et la vraie philosophie lui out succédé.

Je voudrais appuyer de citations et d'exemples ce que j'ai dit de ce nouvel ouvrage; mais il est déjà trop connu pour qu'il soit nécessaire d'en présenter des extraits : les éloges sont déjà justifiés par la voix publique. Je me bornerai donc à citer un passage qui justifiera peut-être la critique que j'ai hasardée. Il me paraît, comme j'ai osé l'avancer, que l'auteur détruit quelquefois l'effet de ses plus belles peintures par un excès de force et d'énergie. Il décrit une messe dans le désert : « L'aurore paraissant derrière les montagnes, enflammait le vaste orient; tont était d'or ou de rose dans la solitude; les ondes répétaient les feux colorés du ciel et la dentelure des bois et des rochers qui s'enchaînent sur leurs rives. L'astre annoncé par tant de splendeur sortit enfin d'un abyme de lumière, et son premier rayon rencontra l'hostie consacrée que le prêtre en ce moment élevait dans les airs. » Cette dernière circonstance, ce dernier trait par lequel l'auteur achève son tableau, est, contre son intention, très-petit et très-mesquin : ce rapprochement du lever du soleil et de la consécration, n'est pas heureux et paraît forcé (1); il a quelque chose de recherché, et la recherche est toujours l'antipode du sublime.

Au reste on est bien dédommagé de quelques fautes par des beautés sans nombre, par un style qui anime et vivifie tout, et dont la rudesse même est une grâce de plus dans un sujet de ce genre. Ce petit ouvrage fait désirer encore davantage celui

dont il est détaché.

5.

В

<sup>(1)</sup> Le critique a lui-même rétracté ce jugement dans un autre N.º du Journal des Débats.

# Extrait de la Critique d'Atala, par le Publiciste, 27 germinal an 9.

Un ouvrage attendu, annoncé avec éclat, ne peut guère paraître, dans le premier moment, ni médiocrement bon, ni médiocrement mauvais. Ou l'amour-propre des lecteurs élève le prix de cet ouvrage, qui doit l'indemniser des frais de l'attente: ou il se console par la critique, de la contrariété d'avoir vu son attente trompée. Le roman que nous annonçons ne devait rien redouter de ce dernier calcul, et n'avait pas besoin de l'autre: quelques éclairs échappés déjà au talent de l'auteur, avaient fait accueillir avec de grandes espérances ce petit ouvrage, et l'ouvrage a répondu aux espérances qu'on avait conçues. Nous ne dirons que peu de mots de la fable.

Quelque pen compliqués que paraissent les événemens, on pressent facilement combien de situations touchantes ils ont pu fournir à la plume éloquente de l'auteur; mais ce qu'on ne se représentera point, ce qu'il est difficile de rendre, ce sont les couleurs dont il a su peindre une foule de tableaux divers, créés par une imagination brillante, nourrie de toutes les idées poétiques, exaltée par la religion et la solitude, et dirigée par un talent qui sait choisir et disposer ses matériaux, faire ressortir l'un par l'autre, et créer ces effets qu'on admire en raison de la simplicité des moyens qui les ont produits. Les singularités du Nouveau Monde y sont retracées et embellies par les arts du monde ancien; et des scènes dont nous n'avions pas d'idée, sont rendues sensibles à notre imagination,

sans le secours d'aucun objet de comparaison qui puisse lui aider à les saisir. Il faut citer pour se faire comprendre; nous choisirons pour cela le passage suivant de la description de la Floride.

C'est ainsi qu'après de vives et sensibles images, représentées avec le degré d'illusion que comportent les objets propres au sens de la vue, il termine sa description par des esquisses vagues d'objets indéterminés, en laissant à l'imagination le soin d'achever un tableau que tout l'art de la parole ne saurait plus embellir. Ce sont là non-seulement les ressources de cet art, mais encore les véritables secrets de tous les arts. Qu'on joigne à cette peinture la première promenade des deux amans, sur-tout la description de la messe célébrée sur un rocher, et d'autres passages qu'on remarquera facilement dans l'ouvrage mème, et l'on comprendra tout le charme attaché à une lecture où l'on puise successivement des impressions si douces et si variées.

Il en faut convenir, cependant, toutes ces impressions ne sont pas également désirables; l'imagination de l'auteur lui fait adopter quelquefois des expressions figurées qui ne présentent rien d'assez sensible, et quelquefois aussi des images dont les parties ne sont pas bien d'accord. D'un autre côté, ce mélange des styles, que l'auteur paraît regarder comme un avantage, ne sert souvent qu'à refroidir l'illusion, parce qu'il est contraire à la vérité. C'est un sauvage qui parle, un sauvage, il est vrai, à demi civilisé. Que les idées enfantées par la civilisation, et les sensations qu'il a conservées de l'état de nature, se modifient l'une par l'autre dans son langage comme dans ses affections, à la bonne heure; mais le même homme ne peut tour

à tour raisonner comme un Européen et sentir comme un sauvage. Celui qui prête une voix aux fleuves et une ane à la solitude, ne s'amusera point à définir le premier regard de celle qu'il va aimer. Enivré d'amour à ses pieds, il peut s'y pénétrer d'admiration; mais il ne cherchera pas à démêler dans ses traits, ce caractère d'élévation et de force morale, ce je ne sais quoi de vertueux et de passionné, dont l'attrait était irrésistible: ceci est d'un sauvage qui contemple la nature en

amant, et sa maîtresse en observateur.

Une critique rigoureuse pourrait relever quelques invraisemblances dans la conduite du roman. On pourrait aussi reprocher à l'auteur de se tromper quelquefois sur la nature des émotions que l'on doit chercher à exciter : il peint, par exemple, avec trop de vérité, les tourmens que les sauvages font éprouver à leurs prisonniers, et les images dont il environne la mort, prises en général dans l'idée de la destruction plutôt que dans le sentiment des regrets, sont poussées jusqu'à des détails difficiles à supporter. Lorsque l'auteur, pour peindre le zèle du missionnaire, dit que tous ses vieux os s'étaient ranimés par l'ardeur de la charité, cette image est-elle bien naturelle et bien heureuse? et lorsqu'il représente Atala mourante, communiant des mains du missionnaire, et qu'il ajoute: sa langue vient, avec un respect profond, chercher le Dieu que lui présente la main du prêtre; n'y a-t-il pas dans ce tableau quelque chose qui contrarie l'effet que l'auteur a voulu produire? D'ailleurs, les idées religieuses sont présentées dans l'épisode du missionnaire avec une magnificence dont nous avons peu d'exemples : le caractère de ce vieillard montre ce que peut offrir

de plus frappant l'enthousiasme du christianisme uni à la tolérance, la vertu adoucie par la sensibilité. Enfin, l'effet général de l'ouvrage est un sentiment de plaisir et d'entraînement, et les défauts sont des exceptions que la critique est obligée de remarquer: le talent de l'auteur est trop riche de ses propres ressources, pour qu'il soit pénible de lui indiquer quelques erreurs, quelques taches qu'on est fàché d'observer dans la réunion des dons brillans qui ont valu à ses premiers essais des éloges si flatteurs.

# Observations critiques sur Atala, par A. Morellet.

Après les mauvais ouvrages, il n'y a point de cause plus active de la propagation du mauvais goût, que les éloges exagérés qu'on donne aux bons, soit qu'on y loue avec excès ce qu'il y a de bien, soit qu'une indulgence trop grande en approuve et en justifie jusqu'aux défauts mêmes.

Il est bien vrai que cette disposition à l'indulgence n'est pas la plus commune parmi nous; le dénigrement est beaucoup plus général, et nous péchons aussi par ce côté: mais il faut éviter l'un et l'autre écueil; et c'est un excès du premier

genre que je me propose de combattre ici.

Ces réflexions se sont présentées à moi, à l'occasion du petit roman nouveau qui a pour titre, Atala, qu'on dévore et qu'on loue à l'égal de Clarisse et de la Nouvelle Héloïse, et dans lequel je trouve, parmi plusieurs beautés, beaucoup de

défauts: et, comme on le vante, à mon avis, beaucoup trop, j'entreprends, pour l'instruction des romanciers à venir, d'en relever ici les fautes. Si j'appuie un peu fortement sur ce côté de la balance, ce ne sera que pour rétablir un juste

équilibre.

Quoi! dira-t-on, déployer la sévérité de la critique contre un roman où se montrent une imagination brillante et féconde, des intentions estimables, une morale douce et bienfaisante, et dans lequel on ne peut méconnaître des beautés de plus d'un genre? Il faut pour cela n'avoir point de sensibilité.

Eh! Mesdames, vous vous trompez. Quoique je critique Atala, mon sein n'enferme point un cœur qui soit de pierre; je pleure comme un autre; mais ce n'est qu'à bon escient et pour de bonnes raisons; et quand je m'attendris, je veux savoir pourquoi.

Je vous dirai ce qui retient ou sèche quelquefois mes larmes en lisant des ouvrages qui vous causent

de si vives émotions.

C'est l'affectation, l'enflure, l'impropriété, l'obscurité des termes et des expressions, l'exagération dans les sentimens, l'invraisemblance dans la conduite et la situation des personnages, les contradictions et l'incohérence entre les diverses parties de l'ouvrage, enfin, et en général, tout ce qui blesse le goût et la raison; ingrédiens nécessaires de tout ouvrage, depuis la discussion philosophique la plus profonde, jusqu'aux contes de fées inclusivement.

Je ne crois pas qu'en aucun genre d'ouvrages, on puisse se dispenser d'être vrai de la vérité qui convient au genre; d'éviter l'enslure et l'exagération, qui sent une fausseté toujours contraire à l'effet; d'être toujours clair, puisqu'on n'écrit que pour être entendu; d'être d'accord avec soi-même, et de tenir ses personnages d'accord avec leur caractère, parce que, sans cela, il n'y a ni intérêt ni plaisir; et enfin, d'être toujours raisonnable, parce que la raison est la règle universelle à laquelle il faut que toute composition se rapporte: et je suis convaincu que, tant que la critique ne fait qu'applaudir à l'observation de ces règles, et blâmer ceux qui les violent, elle est utile et nécessaire, et mérite l'approbation et les encouragemens de tous ceux qui aiment les lettres et la vérité.

L'auteur d'Atala, lui-même, a trop d'esprit pour contester ces maximes; mais il a espéré qu'on ne les invoquerait pas contre lui à la rigueur; il a

pu croire,

« Qu'en examinant tout ce qu'il a fait entrer dans un si petit cadre; en considérant qu'il n'y a pas une circonstance intéressante des mœurs des sauvages qu'il n'ait touchée, pas un bel effet de la nature qu'il n'ait décrit, etc.; en faisant attention aux difficultés qu'il a dû trouver à soutenir l'intérêt dramatique entre deux seuls personnages; en remarquant enfin que, dans la catastrophe, il ne s'est soutenu, comme les anciens, que par la force du dialogue, ces considérations mériteraient quelqu'indulgence du lecteur, pour un écrivain qui s'efforce de rappeler la littérature à ce goût antique, trop oublié de nos jours. »

Cette notice de l'ouvrage est assez favorable pour faire beaucoup mieux que d'obtenir l'indulgence du lecteur, puisqu'elle présente un éloge véritable, mérité, si l'on veut, mais assez flatteur. Or, comme

elle est de l'auteur lui-même, elle prouve, ce me semble, qu'il a cru échapper à la critique, soit parce qu'on ne pourrait trouver dans son ouvrage que des taches légères, soit parce que les beautés y seraient assez nombreuses et assez frappantes pour en couvrir les défauts.

Mais les espérances de ce genre, que nourrissent quelquefois les jeunes écrivains, sont souvent trompeuses; et je dirais volontiers à ceux qui peuvent craindre des censeurs plus éclairés et plus

sévères que moi:

Mais quoi! l'homme aux cent yeux n'a pas fait sa revue: Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien.

Je ne suis point l'homme aux cent yeux; mais après avoir entendu louer Atala avec un enthousiasme dont l'expérience m'a appris à me défier, je l'ai lu avec attention, et parmi les beautés que je crois avoir senties comme un autre, j'ai cru voir que l'auteur s'est laissé aller à beaucoup de fautes, et je vais en relever quelques-unes, en suivant le roman.

C'est une description de la Louisiane qui commence l'ouvrage. Les descriptions n'en sont pas la partie la moins soignée, ni la moins vantée; on y trouve souvent du vague, des images peu nettes, des expressions forcées, et en général un

grand défaut de naturel.

Dès les premières pages, l'auteur nous dit qu'au sortir de l'hiver, les arbres déracinés, abattus et assemblés vers les sources des fleuves qui se jettent dans le Mississipi, forment des radeaux qui descendent de toutes parts. « Le vieux fleuve, ajoute-t-il, s'en empare et les pousse à son

embouchure; par intervalles, il élève sa grande

voix en passant sous les monts, etc. »

On ne sait pas ce que signifie l'épithète de vieux fleuve donnée au Mississipi, qui n'est pas plus vieux que ceux qui lui fournissent leurs eaux, sans lesquelles lui-même ne coulerait pas.

Je n'entends pas non plus ce que c'est que la grande voix du fleuve, ou du moins je ne vois pas quel mérite il y a à appeler la grande voix du Mississipi, le bruit qu'il fait lorsqu'il est débordé et entraînant tout ce qui se trouve sur son passage.

« Depuis l'embouchure du Mississipi jusqu'à la jonction de l'Ohio, le tableau le plus extraordinaire suit le cours de ses ondes. (toin. 3, pag. 203,

lig. 25 et suiv.) (1)

Cette tournure est laborieuse et fausse. L'auteur veut dire que le fleuve présente dans son cours un grand nombre de sites et de points de vue extraordinaires. Mais ces sites, par cela seul qu'ils sont extraordinaires et variés, sont autant de tableaux différens. Il n'y a donc pas là un tableau extraordinaire qui suit le cours du fleuve.

(Pag. 212.) Chactas raconte comment, après avoir passé deux ans à St-Augustin dans la maison de l'espagnol Lopès, comblé de ses bienfaits, il paraît un jour devant lui en habit de Natché, et lui déclare la résolution qu'il a formée de reprendre

la vie sauvage.

A cette déclaration, l'auteur fait répondre par Lopès : Va, magnanime enfant de la nature, reprends la précieuse indépendance de l'homme, que je ne veux point te ravir.

<sup>(1)</sup> Ce passage a été corrigé dans les éditions subséquentes. Note des Edit.

En mettant ce discours dans la bouche de Lopès, à qui il donne d'ailleurs un beau caractère et beaucoup de raison, il se met en contradiction avec ce qu'on lit, en plusieurs endroits du roman, des avantages de la vie sociale sur la vie sauvage: car, si ces avantages sont réels et grands, l'indépendance de l'homme sauvage, du magnanime enfant de la nature, n'est point du tout précieuse, comme on le fait dire à Lopès. (1)

(Pag. 215.) Chactas, prisonnier, dit aux femmes qui le gardent : « Vous êtes les grâces du jour, et

la nuit vous aime comme la rosée. »

Pourquoi les grâces du jour? Qu'est-ce que les grâces du jour? et qu'est-ce que l'amour de la nuit pour la rosée? La terre altérée par la chaleur aime la rosée et la fraîcheur des nuits; mais la nuit n'aime pas plus la rosée que toute autre disposition de l'atmosphère. Enfin, je ne puis m'empêcher de voir là le style précieux dont Molière s'est si bien moqué.

(Pag. 218.) « Atala, dit Chactas, était dans mon cœur, comme le souvenir de la couche de mes

pères. »

Qu'est-ce que le souvenir de la couche de ses pères, du hamac dans lequel il a dormi, a d'analogue avec l'amour qu'il vient de prendre pour Atala? Ces idées sont disparates, et ne se tiennent par aucune relation qui puisse en autoriser le rapprochement. Les sauvages, en effet, prodiguent les comparaisons, et l'auteur veut les imiter; mais celle-là n'est point naturelle.

<sup>(1)</sup> Ce passage a été corrigé.

Je dirai aussi, qu'avec quelque plaisir qu'il se souvienne de la couche de ses pères, s'il n'aime Atala que comme il aime son hamac, sa passion

ne mérite pas d'être le sujet d'un roman.

(Pag. 219.) Chactas, se trouvant seul avec Atala, éprouve ce premier embarras, connu de tous ceux qui ont aimé. « Etrange contradiction du cœur de l'homme, s'écrie-t-il! moi qui avais tant désiré de dire les choses du mystère à celle que j'aimais déjà comme le soleit; maintenant, interdit et confus, je crois que j'eusse préféré d'ètre jeté aux crocodiles de la fontaine, que de me trouver seul avec Atala. »

Je n'ai pas besoin d'observer que la phrase n'est pas française, faute de l'imprimeur, sans doute (1); mais c'en est une de l'auteur bien plus grave, de mettre cette étrange exagération dans la bouche de son jeune sauvage: c'est un parti bien violent qu'on lui fait prendre; se donner en pâture aux crocodiles plutôt que d'éprouver l'embarras de dire, je vous aime, est une hyperbole amoureuse dont on ne trouverait pas le pendant dans tous les romans de la Calprenède et de Scudéry.

( Pag. 220. ) « Atala est plus belle que le premier

songe de l'époux. »

Il est fâcheux qu'on soit toujours obligé de demander une explication. Que veut dire cela? Est-ce qu'Atala est plus belle que l'objet que le nouvel époux embrasse dans son premier songe? Mais, si le premier songe de l'époux n'est pas une infidélité, c'est l'image de son épouse qu'il embrasse, et cette image n'est pas plus belle que l'épouse elle-même:

<sup>(1)</sup> Le critique a raison.

ainsi, Atala est belle comme la nouvelle épouse aux yeux de son jeune époux; ce qui peut se dire, quoique l'éloge ne soit ni neuf, ni piquant; mais ce qu'il ne faut pas dire d'une manière si détournée.

(Pag. 246.) Atala dit à son amant qu'il est beau comme le désert (1). Or, veut-on se faire une idée de la beauté de ce désert? on la trouve décrite

quelques pages après.

« Accablés, dit Chactas, de soucis et de craintes; exposés à tomber dans les mains d'Indiens eunemis, à être engloutis dans les eaux, piqués des serpens, dévorés des bêtes sauvages; trouvant difficilement une chétive nourriture; perdus dans des montagnes inhabitées, et ne sachant plus où porter nos pas, les maux d'Atala et les miens ne pouvaient plus s'accroître, etc. » Et c'est dans une pareille situation que l'auteur fait dire à Chactas, par son amante, qu'il est beau comme le désert.

(Pag. 254.) Chactas, assis dans l'eau (2), contre un tronc d'arbre, tenant Atala sur ses genoux, au bruit d'une horrible tempête et inondé de torrens de pluie, sent tomber sur son sein une larme d'Atala (qu'il distingue sans doute de la pluie, parce que la larme est chaude). Orage du cœur, s'écrie-t-il!

est-ce une goutte de votre pluie?

C'est là un exemple parfait de ce que les Italiens appellent freddura; il n'est guère possible, en effet, d'imaginer rien de plus froid et de plus

Note des Éditeurs.

<sup>(1)</sup> Le critique a supprimé le reste de la phrase, avec toutes ses fleurs et toutes ses brises, et va chercher six pages plus bas le commencement de la description d'un orage.

Note des Editeurs.

<sup>(2)</sup> Ce passage a été corrigé.

déplacé, dans un tel moment, qu'une semblable question. Cette apostrophe à l'orage du cœur, mis en contraste avec l'orage du ciel, est une pensée bien étrange, et tout le monde sent que la situation de Chactas ne peut pas lui permettre de faire un tel rapprochement.

(Pag. 256.) Chactas peint Atala prête à céder à ses transports. Il a bu la magie de l'amour sur ses lèvres (si l'on peut boire la magie). Il est tout prêt de triompher de sa faible résistance; et les déserts et l'éternel vont être les témoins de leur

union.

C'est en se rappelant cette situation, après cinquante-trois aus écoulés, que Chactas s'écrie: « Superbes forêts, qui agitiez vos lianes et vos dômes comme les rideaux et le ciel de notre couche! Pins embrasés, qui formiez les flambeaux de notre hymen! Fleuves débordés, montagnes mugissantes, pompe nuptiale digne de nos malheurs et de la grandeur de nos amours sauvages, n'étiez-vous donc qu'un vain appareil préparé pour nous tromper? »(1)

Ceci est tout-à-fait déraisonnable, et nous allons le faire comprendre, en rassemblant toutes les circonstances de la situation où l'auteur place ces

deux amans.

Chactas est, comme on l'a vu plus haut, assis dans l'eau, tenant son amante sur ses genoux, et lui réchauffant les pieds de ses mains amoureuses, recevant des torrens de pluie dont il s'efforce de la garantir en lui faisant un rempart de son corps, (tableaux que j'avoue ne pouvoir se concilier

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Toute cette critique se détruit par les corrections indiquées dans la note précédente.

entr'eux ni me peindre nettement ).... « Des insectes sans nombre, et d'énormes chauves-souris les aveuglent; les serpens à sonnettes bruissent de toutes parts; les loups, les ours, les carcajoux, les petits tigres remplissent ces retraites de leurs rugis-semens, etc. »

Maintenant, je le demande, comment une situation si horrible qu'elle ne peut laisser à l'homme d'autre pensée que celle des dangers qui l'environnent et des moyens de s'eu sauver, est-elle une pompe nuptiale, un appareil préparé aux jouissances de l'amour? comment les pins embrasés, les fleuves débordés, le fracas du tonnerre, etc. sont-ils des apprêts de noces qui trompent les deux amans?

Certes, quoi qu'en puisse dire un romancier, donnant à son héros amoureux tout ce qu'il voudra de bravoure, une telle tentation ne peut pas être forte ni le piége bien dangereux. Tout ce qui peut arriver de plus heureux à Chactas et à Atala, est de se tirer de là sans être mordus des serpens à sonnettes ou dévorés des ours et des tigres. Je dirai même que, loin de croire qu'ils aient été exposés là à une bien pressante tentation, je ne comprends guère comment ils n'en sont pas sortis tous les deux perclus.

(Pag. 261.) Chactas fait un portrait du Missionnaire fort intéressant, mais ou se trouve encore cette malheureuse recherche, qui écarte toujours la vérité, et au moins la clarté. « Son nez aquilin, dit-il, sa longue barbe avaient quelque chose de sublime dans leur quiétude, et comme d'aspirant à la tombe par leur direction naturelle vers la terre. » (1)

<sup>(1)</sup> Ce passage a été corrigé.

Qu'est-ce que la quiétude d'un nez et la quiétude d'une barbe? qu'est-ce que le sublime de cette quiétude? Quel mérite est-ce à un nez et à une barbe d'aspirer à la tombe? Mais je me reproche ces observations, car la critique la plus sévère qu'on puisse faire d'un tel passage, est de le rapporter.

(Pag. 268.) Chactas, décrivant un pont naturel, tel que celui qui se trouve en Virginie, dit au jeune Français qui l'écoute : « Les hommes , mon fils, sur-tout ceux de ton pays, imitent souvent la nature, mais leurs copies sont toujours petites. Il n'en est pas ainsi de la nature, quand elle se plaît à copier les ouvrages des hommes; alors elle jette des ponts du sommet d'une montagne à une autre montagne, répand des fleuves pour canaux, sculpte des monts pour colonnes, et pour bassins creuse des mers. »

Cette réflexion est fausse dans toutes ses parties. Les hommes, en faisant des ponts, n'ont pas pensé à imiter la nature, mais à passer les rivières, les torrens; et lorsqu'ils ont construit les aqueducs qui amenaient les eaux à l'ancienne Rome, et des ponts sur les fleuves les plus rapides, et le pont du Gard, etc. ils ont fait de grandes choses, des choses plus grandes que le pont naturel de Virginie, si l'on entend par grandeur autre chose que l'étendue de l'espace qu'elles occupent, et qu'on y fasse entrer tant d'autres élémens qui entrent dans l'idée raisonnable de la grandeur.

Bien moins encore la nature a-t-elle imité les ouvrages des hommes (1); elle est avant l'homme,

<sup>(1)</sup> Cette seconde partie de la critique semble juste, et l'auteur a mis un correctif à la phrase qui en est l'objet.

et ses ouvrages les plus grands ont devancé tous les travaux de l'industrie humaine. Cette idée de la nature est même contraire à celle que l'auteur veut donner de sa grandeur, puisqu'il lui fait imiter les ouvrages des hommes, qu'il regarde comme petits et mesquins. Il la rapetisse beaucoup, en lui faisant répandre un fleuve pour faire un caual, et taillant des montagnes pour en faire des colonnes, si le canal de Languedoc et les colonnes autiques sont de petites choses.

«.... Les ondes répétaient la dentelure des bois et des rochers qui s'enchaînaient sur leurs

rives. » (1)

Voilà du genre descriptif dans lequel l'auteur dit ailleurs qu'il croit pouvoir se dispenser d'être simple. Mais encore faut-il toujours être entendu : et qui peut entendre ce jargon? N'est-on pas tenté de prier l'auteur de se démétaphoriser, comme fait dom Japhet pour être entendu du Bailli?

Me voici arrivé à une des parties les plus admitées dans le roman. Les discours du Missionnaire à Atala mourante et au jeune sauvage désespéré, dans lesquels il y a en effet de belles choses, mais souvent gâtées, à mon avis, par l'inconvenance et l'invraisemblance qui les accompagnent. (2)

<sup>(1)</sup> Ce passage a été corrigé.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Pour la réfutation de la critique suivante du discours da père Aubry, nous renvoyons à l'autorité de MM. de la Harpe, Fontanes, etc.

L'auteur a cependant corrigé quelque chose, supprimé quelques traits dans le dénouement de son poëme. Au reste, il a bien voulu nous communiquer une note manuscrite, destinée à l'édition de René et d'Atala, qui doit paraître à Paris; la voici:

Le Missionnaire commence par dire à Atala, qu'elle perd peu de choses en perdant ce monde, (pag. 290;) et comme elle perd son amant, qui est tout pour elle, elle ne peut ni entendre la morale du Missionnaire, ni y croire. Si elle l'entend, son premier sentiment doit être de trouver ce prêtre un homme bien dur.

« Malgré la solitude où vous avez vécu, vous avez connu les chagrins; et que penseriez-vous donc, si vous eussiez été témoin des maux de la société; si, en abordant aux rivages d'Europe, votre oreille eût été frappée du long cri de douleur qui s'élève de cette vieille terre, qui n'est que la cendre des morts pétrie des larmes des vivans? »

Ce sont là des sentimens misanthropiques et faux, qu'on prête mal-à-propos à un homme en qui on suppose autant de raison que de vertu. Sur cette vieille terre fleurissent les arts utiles et agréables,

Note de M. de Chateaubriand.

<sup>«</sup> J'ai été accusé de vouloir établir une religion désolante, et de calomnier la nature humaine. On ne veut pas sur-tout que l'homme oublie promptement ses amis. Je pourrais en appeler à l'expérience. Ce n'est pas en France que l'on peut avoir la prétention de ne pas oublier. Sans parler des morts, dont on ne se souvient guère, que de vivans sont revenus dans leur famille et n'y ont trouvé que l'oubli, l'humeur et le dégoût! Bossuet n'avait-il pas dit avant moi : Ah! si quelques générations, que dis-je? quelques années après votre mort vous reveniez, hommes OUBLIES au milieu du monde, vous vous hâteriez de rentrer dans vos tombeaux pour ne voir pas votre nom terni, votre mémoire abolie et votre prévoyance trompée dans vos amis, dans vos créatures, et plus encore dans vos héritiers et dans vos enfans. (Or. Fun. de Michel Letellier.) D'ailleurs, quel est le but du père Aubry? n'est-ce pas d'ôter à Atala le regret d'une vie dont elle vient de s'arracher volontairement? Dans cette intention-là, le Missionnaire, en exagérant à Atala les maux de la vie, ferait encore un acte d'humanité. »

règnent des lois plus ou moins imparfaites, mais qui assurent la vie des hommes, leur liberté, leur propriété, au moins dans l'état ordinaire des choses. Là se trouvent beaucoup de jouissances douces pour un grand nombre d'hommes, tandis que ceux qui en ont le moins sont encore partagés mieux que les Sauvages. Là se trouvent la religion et tous ses bienfaits, que le Missionnaire ne peut méconnaître, et qui adoucissent les misères humaines, etc. Le Missionnaire, en disant que l'Europe n'est que la ceudre des morts pétrie des larmes des vivans, en donne donc à Atala une très-fausse idée.

La jeune fille ne peut-elle pas lui répondre aussi? Que me fait votre Europe, où je ne veux pas aller? nos déserts et mon amant me suffisent, et vous me donnez là une bien insuffisante consolation.

« Les reines, lui dit-il encore, ont été vues pleurant comme de simples femmes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent

les veux des rois. »

La jeune fille sauvage de dix-huit ans, qui n'est jamais sortie de l'enceinte occupée par sa peuplade, ne peut avoir aucune idée des rois et des reines qu'on a vus pleurant, et de ce qu'il y a d'étonnant à leur voir verser des larmes; encore moins peut-elle entendre la figure bizarre qu'emploie l'orateur, voulant faire mesurer la douleur des rois sur la quantité de larmes que contiennent leurs yeux.

\* List-ce votre amour que vous regrettez? — Th! mon père, sans doute. — Ma fille, il faudrait autant pleurer un songe. — Je suis votre servante: les plaisirs que je regrette sont réels, et ne sont

pas des songes. »

Mais voici qui est pis de la part du Missionnaire : « Comnaissez - vous le cœur de l'homme, et

pourriez-vous compter les inconstances de son désir? Atala, un jour peut-être le dégout fut venu avec la satiété, et l'on n'eût plus aperçu que les inconvéniens d'une union pauvre et méprisée. »

L'auteur oublie d'abord ici la situation des personnages qu'il met en scèue. Ce discours semble adressé à une jeune paysanue que la mort empêche d'épouser le seigneur de son village : mais il n'y a point ici d'union mal assortie; Chactas est bon pour

Atala, et Atala pour Chactas.

Mais ce n'est pas tout. Cette morale du Missionnaire est ridicule à prêcher à la pauvre fille, dans le moment où elle se trouve. Comment a-t-on le cœur de lui annoncer, sans en rien savoir, que Chactas lui aurait été infidèle? Comment, avec la passion qu'on lui prête, peut-elle le croire ou même le craindre? et des prédictions auxquelles elle ne peut croire, ne peuvent être pour elle des motifs de consolation.

L'exemple d'Adam et d'Ève que le Missionnaire allègue à Atala pour lui persuader qu'elle n'aurait pas été heureuse avec Chactas, est très mal choisi, tant parce qu'il ne prouve rien, que parce qu'il n'est pas dit dans la Bible qu'Adam et Eve aient jamais

cessé de s'aimer.

« Je vous épargne les détails des soucis du ménage, les reproches mutuels, les disputes et les peines secrètes qui veillent sur l'oreiller du lit conjugal, les douleurs de l'enfantement, la perte des enfans, etc. » Ce sont là autant de lieux communs, fort insuffisans à calmer une douleur présente et vive. Et puis, comment la jeune Sauvage peut-elle entendre le style emphatique du P. Aubry, les peines qui veillent sur l'oreiller du lit conjugal?

Le Missionnaire termine l'énumération des peines de la vie, en exprimant un sentiment vraiment révoltant. « Si un homme, dit-il, revenait à la lumière quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont versé le plus de larmes à son trépas: tant notre vie est peu de chose, même dans le cœur de nos amis! »

On voit facilement que cette morale désolante, qui ne croit ni à l'amour constant, ni à l'amitié sincère, doit être étrangère à Atala; qu'elle ne peut y croire, ni par conséquent y trouver des

motifs de consolation.

Je dirai, à cette occasion, que les idées que l'auteur prête à son Missionnaire, de l'homme, de ses sentimens, de ses passions, de la société civile, et en général de la vie humaine, me semblent teintes d'une sorte de fanatisme; je ne dis pas d'un fanatisme intolérant et persécuteur, mais du même fanatisme qui a rempli les déserts de solitaires arrachés aux travaux et aux devoirs de la vie, et a enseveli dans des retraites séparées du monde, tant de créatures qui en auraient fait la force et l'ornement. Car, si la terre n'est, comme il le dit, qu'une vallée de larmes, qu'une cendre des morts pétrie des larmes des vivans; si l'on ne peut croire ni à l'amour, ni à l'amitié; s'il est beau à de jeunes filles de sacrifier leur beauté aux chefs-d'œuvre de la pénitence; s'il y a quelque mérite à mutiler cette chair révoltée dont les plaisirs ne sont que des douleurs, ce n'est pas la peine de naître, ce n'est pas la peine de vivre, ce n'est pas la peine pour les hommes de se réunir en société : si ce n'est pas là du fanatisme, je demande à l'auteur de nous en donner sa définition.

Et il ne faut pas croire que ces maximes fausses et exagérées soient échappées à l'auteur dans la chaleur de la composition, en faisant parler son Missionnaire. C'est sciemment et avec réflexion qu'il les lui prête, pour ne pas imiter ceux qui, jusqu'à présent, ont mis les prêtres en action, et qui en ont fait des espèces de philosophes, toutes les fois qu'ils n'en ont pas fait des scélérats. Voy. la Préface.

Comme on ne peut pas supposer que l'auteur ne connaît ni le Las-Casas des Incas, ni le Curé de Mélanie, (et j'en pourrais citer quelques autres,) il faut qu'il les regarde l'un et l'autre comme entachés de philosophie, et qu'ils ne soient pas assez religieux pour lui. Ce sont pourtant là deux beaux caractères, en qui l'homme le plus religieux, sans fanatisme comme sans impiété, ne désire rien, et à qui il ne reproche rien. Pour l'intérêt de son plan et le succès durable de son ouvrage, l'auteur d'Atala eût bien fait de contenir son Missionnaire dans les bornes que n'ont pas cru devoir passer les auteurs des Incas et de Mélanie. Il eût alors observé le précepte de saint Paul, sapere ad sobrietatem, fort nécessaire à suivre en traitant de telles matières, au temps où nous sommes.

L'inconvenance et l'invraisemblance ne sont pas moins marquées dans les discours du Missionnaire, comme rapportés par Chactas qui n'a pu ni les comprendre quand ils out été tenus, ni s'en souvenir

si long-temps après.

Chactas n'a que vingt ans lorsqu'il est pris par les Muscogulges et qu'il fuit avec Atala; et pendant les trente mois qu'il a passé chez les Espagnols, à Saint-Augustin, où il lui a fallu d'abord apprendre la langue de ses maîtres, il a constamment refusé d'embrasser la religion chrétienne. Non seulement Chactas n'est pas chrétien à l'époque où il rencontre le Missionnaire, mais il ne l'est pas encore cinquante-trois ans après, lorsqu'il raconte ses aventures à René, comme il le dit lui-même, pag. 301; et de plus, dans tout son récit il parle en idolâtre, comme lorsqu'il dit que les Nachez et les Espagnols furent vaincus, parce qu'Areskoui, le dieu de la guerre chez les Sauvages Américains, et les Manitous ne leur furent pas favorables, et lorsqu'il invoque les Esprits du désert, etc.

Observous enfin cette circonstance importante, qu'à l'époque ou il fait son récit, il s'est écoulé

cinquante-trois ans depuis la mort d'Atala.

Cela posé, je demande comment Chactas, à l'âge de vingt ans, idolàtre et sauvage, a pu entendre un seul mot des discours admirables que le Missionnaire fait sur Dieu et sur le bonheur des justes, pag. 296.

Comment il a pu comprendre le langage mystique de la religion catholique dans la bouche du prêtre,

disant à Atala:

« Que les plaisirs de la chair révoltée ne sont que des douleurs; que la couronne des Vierges se prépare pour elle, et que la Reine des Anges l'appelle pour la faire asseoir sur un trône de candeur, parmi les filles qui ont sacrifié leur beauté aux chefsd'œuvre de la pénitence; qu'elle est une rose mystique, et qu'elle va trouver dans le cercueil le lit nuptial où elle se réunira à Jesus-Christ. »

Je demande comment Chactas, idolàtre et demeurant tel, a pu apercevoir que « toute l'humble grotte était remplie de la grandeur d'un trépas chrétien, et comprendre ce que c'est qu'un trépas

chrétien?»

« Comment il a pu voir la grotte illuminée, entendre dans les airs les paroles des Auges et les frémissemens des harpes célestes, et voir Dieu lui-même sortir du flanc de la montagne? »

Enfin, car il faut borner cette énumération que je pourrais étendre bien davantage, comment a-t-il pu observer, idolàtre et demeurant tel, « la langue d'Atala qui vient avec un profond respect chercher le Dieu que lui présentait la main du prêtre? »

Les conteurs doivent avoir bonne mémoire, s'ils veulent mettre d'accord toutes les parties de leur récit, et s'ils ne veulent pas que leurs caractères se démentent, ni qu'un fait soit en contradiction

avec un autre fait.

Ici, il paraît que l'auteur, dans le feu de la composition, a complétement oublié l'ignorance et l'idolâtrie de son jeune sauvage, en lui faisant faire, par le Missionnaire, tant de beaux discours auxquels il n'a dû rien entendre, et qu'il n'a pu trouver ni beaux ni vrais s'il les a compris.

Mais il y a une autre invraisemblance non moins choquante, c'est de faire rapporter fidèlement par Chactas des discours qu'il a entendus cinquante-trois aus auparavant, et qu'il n'a pas du comprendre au moment où il les a entendus; car il est, certes, bien impossible de se souvenir, au bout de cinquantetrois ans, d'un discours qu'on n'a pas compris

lorsqu'il a été tenu.

On peut tenter d'écarter ces reproches d'invraisemblance, en disant que le sauvage qui raconte à soixante-treize ans ce qui lui est arrivé à vingt, peint les circonstances de la mort d'Atala et rend les discours du Missionnaire, d'après les idées et les connaissances qu'il a acquises depuis, « en conversant avec tous les grands hommes du siècle

de Louis XIV, et en assistant aux tragédies de Racine et aux oraisons funèbres de Bossuet. »

Mais d'abord cette excuse ne peut être employée par l'auteur, qui nous donne Chactas, à l'époque où il fait son récit, comme n'étant pas encore chrétien, et qui ne peut par conséquent lui faire dire qu'il a vu Dieu et entendu les voix des

Anges, etc.

En second lieu, même en supposant Chactas, à l'époque de son récit, très-bon chrétien et familiarisé avec la langue mystique des dévots, il est contre toute convenance, en lui faisant raconter la mort d'Atala, de le faire parler d'après des opinions qui n'étaient pas alors les siennes, et de lui faire employer un langage qu'alors il ne pouvait pas entendre. Il ne peut et ne doit peindre ce spectacle qu'avec les couleurs sous lesquelles il l'a vu, lorsqu'il ignorait encore qu'il y avait pour les Vierges une couronne et un trône de candeur, et qu'elles seront les épouses de Jesus-Christ, etc.

Il peut bien dire qu'il vit donner à Atala, par le prêtre, une hostie blanche comme la neige (quoique cette grande blancheur n'ait rien de pathétique); mais il ne peut pas dire « qu'il vit alors Dieu sortir des flancs de la montagne, et la langue d'Atala s'avancer, avec un profond respect, pour

chercher le Dieu, etc. »

Enfin, on voit, par cet endroit, que l'auteur ne s'est pas donné la peine ou le temps de mettre dans son petit ouvrage l'ensemble si nécessaire à toute espèce de composition, et de pratiquer le précepte d'Horace: Ponere totum.

(Pag. 296.) « Le flambeau de la religion à la main, le Missionnaire semblait précéder Atala dans la tombe, pour en montrer les secrètes merveilles,

et toute l'humble grotte était remplie de la grandeur

d'un trépas chrétien. »

J'ai déjà remarqué que le sauvage idolâtre ne peut ni entendre, ni dire un mot de tout cela. Mais je demande ici ce que la tombe a de merveilleux. Ce que la religion nous enseigne de l'autre vie, est admirable sans doute; mais ces merveilles ne

sont pas dans la tombe.

On n'entend pas mieux, et le sauvage doit comprendre encore moins que nous, ce que c'est que la grandeur d'un trépas chrétien. On dirait fort bien en style religieux la beauté d'une mort chrétienne, mais jamais sa grandeur. Un chrétien mourant implore la miséricorde de Dieu, se résigne à sa volonté, espère les biens éternels: mais, dans tout cela, il n'y a rien de grand pour celui qui ne veut employer que les mots propres.

(Pag. 297.) Atala mourante, demande pardon à Chactas des maux qu'elle lui a causés: « Je vous ai, dit-elle, beaucoup tourmenté par mon orgueil

et mes caprices. »

L'auteur oublie là, et le caractère qu'il a donné à la jeune sauvage, et la peinture qu'il a faite de son dévouement à Chactas, et la vie qu'ils ont menée l'un et l'autre, et enfin la courte durée du temps qu'ils ont passé ensemble, et qui n'est que de trente et quelques jours. Où? quand? comment? à quelle occasion? par quels moyens a-t-elle pu tourmenter Chactas de son orgueil et de ses caprices? C'est là la confession d'une coquette très-civilisée; et quand la pauvre fille eût eu ces belles dispositions, elle n'a eu ni l'occasion ni le temps de s'y livrer.

(Pag. 302.) « Pour te peindre aujourd'hui le désespoir qui saisit mon cœur, lorsqu'Atala eut

rendu le dernier soupir, il faudrait que mes yeux fermés passent se rouvrir au soleil pour lui demander compte des pleurs qu'ils versèrent à sa lumière. »

Ceci ne s'entend point. Comment Chactas pourrat-il peindre mieux son désespoir, lorsqu'il aura demandé compte au soleil, des larmes qu'il a versées avant qu'il fût aveugle? Que ce compte lui soit rendu ou non, son désespoir sera toujours au-dessus de l'expression: c'est ce qu'il veut dire, et ce qu'il pourrait dire plus simplement, ou du moins plus intelligiblement.

(Pag. 306.) Le Missionnaire et Chactas veillent auprès du corps d'Atala. « I a lune prète son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Eîle se lève au milieu de la nuit, comme une blanche Vestale qui vient pleurer sur le cercueil d'une compagne. Elle répand dans les bois ce grand secret de mélancolie qu'elle aime à raconter aux vieux chènes et aux

rivages antiques des mers. »

Les Vestales viennent là fort mal-à-propos; ce n'est pas là le langage de la douleur. Ce ne peut être celui du personnage qu'on met en scène, et qui ne peut pas penser aux Vestales, ni même à la lune, en peignant une situation aussi déchirante. C'est là de la prose poétique, qui montre l'auteur à découvert, et non un discours dramatique

approprié au personnage.

Je demande aussi ce que c'est que le grand secret de mélancolie que la lune raconte aux chênes. Un homme de sens, en lisant cette phrase recherchée et contournée, en reçoit-il quelques idées nettes? Delille, Saint-Lambert, Le Mierre, Malfilâtre ont fait de la nuit des descriptions pleines de charmes, qui nous font éprouver cette douce mélancolie qu'inspire et nourrit l'aspect de l'astre

de la nuit poursuivant son cours paisible sur un ciel pur : mais aucun n'a dit que cette mélancolie était un secret; et si la lune le raconte, comment est-ce un secret, et comment le raconte-t-elle aux vieux chênes et aux antiques rivages des mers, plutôt qu'aux vallées profondes, aux montagnes et aux fleuves?

Ibid. Chactas raconte que le Missionnaire veillant auprès du corps mort d'Atala, « plongeait de temps en temps un rameau fleuri dans une onde consacrée, et puis, secouant la branche humide,

parfumait la nuit des baumes du ciel. »

Quel langage dans la bouche d'un homme au

désespoir!

Quelle recherche pour dire que le prêtre aspergeait d'eau bénite la chambre et le corps gisant! Il ne faut pas tenter d'agrandir au moins par-delà de certaines mesures, de petits objets. Ces dénominations de parfums et de baume du ciel ne peuvent être données à un peu d'eau commune et salée, qui n'a ni baume ni parfum. On voit d'ailleurs combien cette forme est éloignée de l'extréme simplicité que l'auteur nous assure qu'il a recherchée dans le style. Enfin, comment Chactas idolâtre à l'époque où l'événement qu'il raconte s'est passé, et même encore au moment où il le raconte, a-t-il pu ou peut-il voir dans l'eau bénite les parfums du ciel!

(Pag. 308.) Le Missionnaire et Chactas enterrent Atala. « Je répandis, dit Chactas, la terre antique sur un front de dix-huit printemps. » (1)

<sup>(1)</sup> Ce passage a été corrigé.

En écrivant de telles choses, ou en les admirant, on ne se met pas assurément à la place de celui qu'on fait parler. Quelle froide antithèse que celle de la terre antique avec le front de dix-huit printemps! Quelle recherche dans les expressions d'un homme desolé! Je prie les lecteurs de se figurer Chactas sanglotant ces paroles: Je répandis la terre antique sur un front de dix-huit printemps.

(Pag. 309.) « Croyez-moi, mon fils, dit le Missionnaire, les douleurs ne sont point éternelles, parce que le cœur de l'homme est fini; et c'est une de nos plus grandes misères, que nous ne sommes pas même capables d'être long-temps

malheureux. » (1)

Ce n'est là qu'un paradoxe qui ne soutient pas l'examen. Il est évident, au contraire, que l'être qui ne peut pas être long-temps malheureux, en est, par-là même, moins misérable, puisque la durée de la souffrance est, sans doute, un des

Note de M. de Chateaubriand.

<sup>(1)</sup> Voici encore une note que M. de Chateaubriand nons a communiquée:

<sup>&</sup>quot;Un critique s'est fort élevé contre cette pensée comme fausse et misanthropique; il a prétendu que c'était au contraire un des grands biens de l'homme que cette faculté d'oublier promptement le malheur. Le critique, qui a la prétention d'être un fort logicien, a cependant ici confondu les mots. Je n'ai pas dit : c'est une de nos grandes infortunes, ce qui serait faux en effet; j'ai dit : c'est une de nos grandes misères, ce qui est très-vrai. Qui ne sent que cette impossibilité où est le cœur de l'homme de garder long-temps sa douleur, est la preuve la plus complète de sa sécheresse, de son indigence, de sa misère? Le peu d'hommes qui ont nourri long-temps des douleurs profondes, n'ont-ils pas toujours passé, au contraire, pour des ames fortes et énergiques? »

élémens qui se combine avec son intensité pour

composer le malheur.

Il est vrai, comme l'ont éprouvé tous ceux qui ont ressenti de grandes douleurs, qu'au moment où l'ame en est le plus cruellement navrée, la pensée qu'on lui présente ou qui se présente quelquefois d'elle-mênie, qu'on se consolera quelque jour de la perte d'une épouse adorée, d'un enfant chéri, d'un tendre ami, est très-douloureuse, et contribue un moment à accroître nos regrets. Mais ce n'est là qu'une peine fugitive et une exagération de notre douleur même : la raison ne nous en montre pas moins, comme un bienfait de la nature, l'organisation de l'homme qui le rend incapable de nourrir une douleur éternelle. C'est donc s'exprimer sans justesse et sans vérité, que de dire que nous sommes d'autant plus malheureux, que notre malheur ou le sentiment de notre malheur est moins durable : ce qui équivaut à dire que nous sommes d'autant plus malheureux que nous le sommes moins.

Je ne pousserai pas plus loin ces observations de détail, que j'aurais pu aisément grossir du double, et qui sont déjà trop nombreuses.

Il me reste à m'excuser auprès des admirateurs d'Atala et de l'auteur lui-même, de la sévérité avec laquelle je l'ai critiqué, car je conviens que ma critique est sévère. Mais il se plaint lui-même de la décadence du goût; il dit que tout est perverti en littérature. Voyez la Préface. En bien, c'est pour retarder les progrès du mal que j'ai pris la plume; je proteste n'avoir aucun autre motif.

Je souscris volontiers aux éloges que donne à Atala le citoyen Fontanes, qui y trouve l'empreinte d'un talent original, la profondeur et le charme des sentimens, la naïveté des mœurs, l'élévation des pensées et la beauté de la morale. Mercure,

N.º XX. (1)

Mais je n'en crois que plus nécessaire de relever les défauts d'un ouvrage que les éloges qu'on en fait présentent comme un modèle, à l'admiration de nos jeunes écrivains, qui peuvent être tentés d'en imiter les défauts même. Car, si cette foule d'auteurs qui n'auront ni l'originalité, ni la profondeur, ni la naïveté, ni l'élévation qu'on trouve dans Atala, peut s'abandonner impunément aux excès du style figuré, négliger la justesse, la clarté, la vérité, le naturel, l'ensemble des parties, etc. je demande ce que deviendront le goût et la langue, et la littérature française? Et l'on voit bien que, pour opposer une digue à ce débordement, il faut s'en prendre à un ouvrage qui ait quelque mérite: car qui aurait le courage de critiquer tant de chétives productions qui naissent et meurent ignorées, et dont la critique partagerait le sort?

Je prévois cependant que les amis de l'auteur d'Atala et lui-même diront peut-être que je suis un de ces philosophes qui ne gardent point de mesures envers lui, parce qu'ils se figurent que, dans son grand ouvrage, le Génie du Christianisme ou les Beautés poétiques et morales du Christianisme, il dira beaucoup de mal de la révolution et des philosophes. Vovez la Préface.

Je ne prends point fait et cause pour les philosophes qui pourront entrer en guerre avec l'auteur du Génie du Christianisme. Quand son ouvrage aura paru, le public jugera si la révolution et les philosophes y sont traités avec justice.

<sup>(1)</sup> Yoyez ci devant page 5.

Mais je ne vois pas trop, au moins sur le titre de l'ouvrage, pourquoi les philosophes, en entendant ce mot au sens défavorable auquel il paraît l'employer, l'attaqueront, et ne garderont pas de mesures avec lui.

Il a pour objet de développer les beautés poétiques et morales du Christianisme. Quant aux beautés poétiques, il me semble qu'il ne doit pas trouver ces philosophes en son chemin. Ce n'est pas de beauté poétique, mais de vérité qu'il s'agit entre ces philosophes et les hommes religieux ( puisqu'il est convenu que ces deux classes d'hommes sont en opposition ). Diderot s'extasiait à la vue d'un capucin, et s'écriait : la belle chose que cette barbe et ce vêtement! Il croyait aux beautés poétiques du Christianisme, en le regardant comme une belle fiction.

Quant à moi, je crois, comme l'auteur, aux beautés poétiques de la religion chrétienne, sans penser qu'à cet égard elle ait autant d'avantages que la religion paienne. Mais ce que je crois, et ce qui est beaucoup plus important, c'est que ses beautés morales l'emportent incontestablement sur

celles de toutes les autres religions.

Que l'auteur d'Atala traite ce sujet avec le talent dout il est doué, et plus de sagesse et de simplicité dans le style qu'il n'en a mis dans son roman; qu'il peigne avec éloquence le mal qu'ont fait à la nation, et par-là même au genre humain, les tyrans insensés qui ont détruit dans l'esprit du peuple tous les sentimens religieux, base antique de sa morale; qu'il poursuive de son indignation l'insolence de quelques misérables, qui, magistrats du peuple, ont osé dire à une nation de trente millions d'hommes: Vous avez

des opinions religieuses et un culte, vous abandonnerez ce culte et cette religion; nous profanerons vos autels, nous renverserons vos temples, nous égorgerons vos prêtres; et qui ont mis, presque sans obstacle, à exécution ces horribles projets: qu'il exécute ce plan, et j'applaudirai à ses efforts avec autant d'intérêt et de chaleur qu'en pourra montrer aucun admirateur d'Atala.

Telle est ma profession de foi, qui doit, je pense, détourner l'auteur de me compter au nombre des philosophes qui écriront contre lui par esprit de parti, et qui ne garderont avec lui aucune mesure. Je ne crois pas avoir passé celles qu'une critique honnête permet. C'est pour les intérêts du goût que j'ai relevé les fautes que j'ai cru apercevoir dans son ouvrage, et pour en garantir, s'il est possible, et lui-mème à l'avenir, et ceux qui seraient tentés de l'imiter dans ses défauts, sans avoir le talent qui les fait pardonner.

Extrait d'une Réponse à la critique précédente, ay ant pour titre : L'Après-diner de Mousseaux, ou la Défense d'Atala. (1)

Je ne puis concevoir comment un savant écrivain a pu se donner la peine de faire une critique d'Atala, d'un tiers aussi volumineuse que l'ouvrage, sous prétexte de retarder les progrès du mauvais goût, quoique le savant écrivain sache fort bien que le dénigrement est beaucoup plus général que l'indulgence, et il nous le prouve de reste; mais avec d'aussi bonnes intentions pour les jeunes écrivains, il aurait bien dû lui-même châtier un peu plus son style, où l'on trouve dès la première phrase:

— Que les éloges exagérés..... soit qu'on y loue, etc. que..... que..... que..... que..... que.....

Le goût et la raison, ingrédiens nécessaires de tout ouvrage.

— Déployer la sévérité de la critique.

- Vrai de la vérité qui convient au genre.

— Que le savant critique pleure tout comme un autre, mais à bon escient, etc. etc.

Je vous fais grâce du reste, parce que j'aurais trop à dire, si je voulais, à son exemple, m'appesantir sur les détails.

En second lieu, le savant critique aurait dû nous expliquer pourquoi, faisant écho à d'autres

<sup>(1)</sup> Cette Défense est dédiée à la plus belle des quêteuses de Saint-Roch.

journalistes qui vantent journellement les mauvaises productions de leurs amis, il s'élève avec autant d'acharnement, et même d'injustice, contre un petit poëme dont le plus grand crime est d'avoir eu du succès.

Malheur au cœur glacé qui commande à ses larmes, et mesure mathématiquement le feu de l'imagination et du sentiment! Malheur à celui qui veut interdire au génie la hardiesse et les figures, et enchaîner à jamais notre langue dans la servitude, en l'empêchant de prendre l'essor que tant d'autres ont su prendre!

Quel écrivain, à commencer par Homère, sortirait intact de l'examen, si l'on s'avisait de le dépecer pour anatomiser pointilleusement jusqu'à la moindre

de ses syllabes?

N'attendez point que je réponde à tous les reproches que l'on fait à cette pauvre Atala. Il en est de justes, sans doute; mais je puis vous assurer que la plupart de ceux du savant critique ne le sont point. Vous allez en juger par les suivans, qui font la majeure partie de son examen.

1.º On ne sait ce que c'est que le vieux fleuve.

Le savant critique le demandera à tous les poëtes qui qualifient les fleuves de Pèrc:

Pater Tiberinus, (Virg. Georg. 14.) Padre Eridano, (Monti. 65.) Peneusque Senex, (Ovid. 2.)

à tous les artistes qui nous les peignent avec des barbes antiques et limoneuses; il peut même voir aux Tuileries plusieurs fleuves représentés par d'habiles artistes, lesquels ont personuifié de petits fleuves comme leurs enfans. Il nous aurait fait grâce de ses vastes connaissances en physique, s'il eût fait attention que vieux n'est pas pris comme plus ou moins vieux que les fleuves sans lesquels il ne coulerait pas. Il ne s'agit ici que d'une chose vraie, sur-tout pour Chactas, savoir, de l'antiquité du Meschacebé, lequel, d'après la nature des lieux, n'est point un courant vulgaire et passager, mais un fleuve immense dont l'existence est immémoriale et aussi ancienne que les contrées qu'il couvre de ses eaux. (1)

### 2.º La grande voix du fleuve.

Et que dirait-il donc de la voix des tempêtes qui se trouve par-tout?

L'homme s'éveille encore à la voix des tempêtes.

#### SAINT-LAMBERT.

On a dit la voix de la nature, qui se fait entendre aux yeux; et il ne sera pas permis de personnifier un fleuve tel que le Meschacebé, et de lui donner une grande voix! Si le savant critique consulte les poètes, il verra très-souvent le mot voix employé pour bruit.

# 3.º Le siffiement des tonnerres.

Oui, quand ils s'éteignent dans les ondes. Voyez le texte. (Tom. 3, pag. 253.)

# 6.º Les cadavres des pins et des chênes.

Le savant critique a tort de blâmer cette locution qui est belle, parce que la métaphore est juste et poétique, et admise depuis long-temps.

<sup>(1)</sup> Cette réplique à M. A. Morellet est très-bonne. Il y en avait une plus simple encore, c'est que le mot Meschacebé signifie l'aïeul des fleuves.

Note des Édit,

Arbres déponillés de verdure, Malheureux cadavres des bois!

J. B. ROUSSEAU,

Cantate contre l'hiver.

# 10.º Chactas n'a pas pu comprendre ni retenir les discours du Missionnaire, etc.

Cela paraît avoir beaucoup frappé le savant critique, qui répète souvent cette même idée; mais il aurait fait moins de bruit à ce sujet, pour peu qu'il eût réfléchi, 1.º que Chactas ayant vécu deux ans chez Lopez, a eu tout le temps de s'instruire

de ce qui regarde le culte des chrétiens.

2.º Qu'il était d'ailleurs naturel que cet Indien, en voyant les derniers momens d'Atala, se pénétrât des mêmes sentimens qu'éprouvait une amante adorée, et qu'il les rendit siens, pour ainsi dire, par cette imagination passive qui nous identifie avec nos semblables, sur-tout avec ceux que nous aimons.

### 11.º On est étonné de la quantité de larmes, etc. etc.

Le savant critique s'étend avec beaucoup de complaisance sur le discours du Missionnaire : il prétend qu'Atala n'a pu avoir aucune idée des rois et des reines. Je ne vois pas sur quoi il fonde cette assertion, attendu que le voisinage des Espagnols et l'existence de cette même autorité dans plusieurs peuplades, peuvent faire supposer cette connaissance à la fille du chef des Muscogulges. Mais, quand il serait vrai qu'Atala aurait peu d'idée de cette dignité, il n'en est pas moins dans le caractère d'un missionnaire catholique, de retracer, dans ses

exhortations, les malheurs des rois et des reines, dont l'histoire est remplie, parce que le trône était alors ce qu'il y avait de plus grand après l'autel. Au fond, quel exemple plus frappant que celui des souverains qui disposent du sort de tant d'hommes, réduits à envier le dernier de leurs sujets? Sans doute on est étonné de voir jusqu'où peut aller la douleur de ceux qui semblent si peu faits pour l'éprouver. Voilà ce que veut dire figurément la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois; locution noble, énergique et intelligible, excepté pour ceux qui ne veulent point l'entendre.

## 13.º Parfums ct baume du ciel, etc.

Ici le savant critique s'écrie : quel langage dans la bouche d'un homme au désespoir! Je lui observerai que Chactas n'est point ici au désespoir, mais qu'il fait ce récit à René long-temps après l'événement. J'ai déjà répondu au reproche d'invraisemblance sur ce que Chactas dit de la vertu de l'eau mystique des chrétiens. Quant à l'observation très-profonde du critique, sur l'eau commune et salée qui n'a ni baume ni parfum, je suis dispeusé de relever le peu de bonne foi qu'il a de blàmer l'auteur de vouloir relever des détails que le critique se donne tant de peine de rabaisser et d'avilir.

# 14.º Elle avait les yeux levés au ciel, etc.

Comment certaines personnes ont-elles pu avancer que ce tableau est dégoûtant? Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir à cet égard, il faut être bien injuste de blâmer un écrivain de rendre avec noblesse et vérité un acte religieux que tant

de fameux artistes nous ont si souvent offert. Si ce tableau est dégoûtant, il faudra condamuer la communion de Ste. Marie égyptienne; il faudra faire un crime à Benefiali de nous avoir représenté Ste. Marguerite expirante, recevaut l'hostie de la main d'un religieux; enfin, il faudra briser le tableau sublime du Dominiquin, qui nous montre St. Jérôme dans cette même extase et dans cette même attitude. En vérité, il faut être bien prévenu, pour ne pas voir que toute expression qui tient à l'enthousiasme, quelle qu'en soit la source, est nécessairement belle, et qu'elle doit toujours frapper l'ame faite pour l'apprécier et la sentir.

### 15.º Tout homme a son style, et n'en a qu'un.

Par style mêlé, on n'entend pas ici, tantôt un style, tantôt un autre, comme le suppose le savant critique; on veut dire seulement un mélange d'idées et d'expressions diverses fondues ensemble, ce qui est un peu différent. S'il est vrai que le sauvage Chactas ait été parmi des Européens, il est tout simple que son langage tienne de l'Indien et de l'Européen à-la-fois ; de même qu'un Français qui serait resté long-temps en Espagne, contracterait nécessairement des locutions espagnoles, et vice versa. Cela devient encore plus vrai dans le cas actuel, par la différence extrême des idées et des locutions d'un sauvage avec celles des peuples civilisés. Chactas a vécu deux ans avec Lopez, avant ses amours avec Atala; ensuite il a séjourné longtemps en France : il a donc pu connaître et emprunter les pensées et le langage de l'Europe, et modifier ses idées premières par les notions qu'il a acquises. Qu'on s'épuise en longs raisonnemens, qu'on entasse les citations, pour ridiculiser le

langage indien, il n'en est pas moins vrai pourtant que l'auteur a dû faire ainsi parler son personnage. C'est précisément ce style qui donne à son ouvrage une teinte locale et une sorte d'harmonie avec son sujet. Cela est si vrai, que Klopstock, dans les hymnes qui accompagnent la bataille d'Herman, a donné à ses Bardes des chants et des locutions adaptées à leurs mœurs et à leurs idées. Que le critique n'aime ni la Bible, ni Homère, ni Ossian, à lui permis; mais qu'il ne fasse pas un crime à celui qui fera parler des Hébreux, des Grecs ou des Bardes, d'employer les locutions et les figures qui leur sont familières et qui, par conséquent, leur conviennent plus que les nôtres.

Je finis en répondant à ceux qui trouvent les descriptions mal placées dans la bouche de Chactas (1), et qui voudraient qu'elles fussent faites par un autre, comme dans Paul et Virginie. Ils ne font pas attention que le conteur est éloigné de l'époque dont il parle, et qu'il peut, sans aucune invraisemblance, s'appesantir sur des détails et des tableaux rendus encore plus intéressans par les sentimens qui les ont accompagnés. Ils oublient que les poëtes, et Virgile lui-même, de tous le plus sage, mettent dans la bouche de leurs personnages des descriptions bien plus pompeuses encore que

celles de Chactas, etc.

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà fait observer, dans une note de la critique de la Décade, que les longues descriptions ne sont point dans la bouche de Chactas, mais dans celle de l'auteur. Voyez le Prologue et l'Épilogue.

Note des Édit.

# Sur la Critique de A. Morellet, (journal des Débats du 5 prairial an 9.)

L'académie en corps a beau le censurer, Le public révolté s'obstine à l'admirer.

BOILEAU.

Après la gloire de réunir toutes les voix en sa faveur, le sort le plus heureux d'un livre est de les partager, d'avoir de chauds partisans et de violens adversaires, de mettre les lecteurs aux prises, et d'exciter beaucoup de disputes. Malheur à l'ouvrage qui naît et meurt dans le silence! le peu de bruit qu'il fait dans le monde est le signal assuré de sa faiblesse. Combien de romans passables, honorés même de plusieurs éditions, qui sont entre les mains de tous les jeunes gens, sur la toilette de toutes les femmes, et dont personne ne parle! Sans doute ils ont de l'intérêt, et supposent quelque mérite dans leurs auteurs; mais ils n'ont point cet heureux caractère de force et d'originalité qui maîtrise les esprits et qui les passionne; ils sont peut-être dignes d'avoir beaucoup de lecteurs, ils ne méritent point d'avoir des ennemis. Mais qu'il paraisse un ouvrage d'un talent rare et supérieur, il produit l'enthousiasme et réveille la censure; les esprits se divisent, les partis se forment, et la critique devient aussi bruyante que l'admiration.

Son triomphe sera complet, si des écrivains distingués prennent la plume pour en marquer les défauts; je ne sais si leurs suffrages mêmes lui feraient plus d'honneur; c'est une manière de rendre hommage au talent, qui n'est pas

moins flatteuse: et quand je vois un de nos meilleurs dialecticiens, un ancien membre de l'académie française, s'armer de toute sa logique pour attaquer Atala, les éloges donnés à l'auteur dans les cercles et dans les journaux, me paraissent moins doux pour lui qu'une pareille censure. Les remarques des critiques de profession, et les louanges des feuilles périodiques, étant la monnaie courante de la république des lettres, M. de Chateaubriand l'a reçue tout comme un autre; sa destinée à cet égard n'a rien de particulier; il ne s'agit que du plus ou du moins: mais la critique d'André Morellet est une médaille frappée à sa gloire.

Si quelques-uns des reproches qu'il fait au fond et à la contexture de l'ouvrage, paraissent fondés en raison, la plupart de ses observations sur le style manquent absolument de justesse. Il ne faut que de l'attention et de la logique pour voir si les caractères d'un drame ou d'un roman se soutiennent bien, si toutes les parties forment un ensemble exact. Mais quand il s'agit de juger du style, ce même esprit géométrique peut égarer beaucoup: c'est dans cette partie que commence le domaine du goût. Condillac aurait bien su nous dire si l'auteur de l'art poétique était toujours conséquent; mais le fait a prouvé qu'il n'aurait pas fallu le consulter sur les vers.

Je ne puis m'empêcher de rire quand je vois nos philosophes s'évertuer à donner au langage cette précision rigoureuse qu'ils feraient beaucoup mieux de mettre dans leurs raisonnemens : on dirait qu'ils veulent le spiritualiser au point qu'il n'aurait plus aucune proportion avec nos facultés intellectuelles. De-là ce torrent de mots abstraits qui ont inondé et noyé l'éloquence dans ces derniers temps; de-là cet abus des termes métaphysiques, qui rend les ouvrages de quelquesuns de nos auteurs actuels si complétement inintelligibles. Le cit. Morellet, qui a publié, il y a quelque temps, dans le Mercure, une excellente dissertation sur l'étymologie et sur les figures du style, paraît oublier totalement sa

théorie, quand il veut juger Atala.

Je multiplierais les exemples, si la critique d'une critique n'était pas une chose trop fastidieuse : je me contenterai de deux ou trois passages. Atala est plus belle que le premier songe de l'époux. Là-dessus le critique fait la réflexion suivante : « Il est fâcheux qu'on soit toujours obligé de demander une explication. Que veut dire cela? Est-ce qu'Atala est plus belle que l'objet que le nouvel époux embrasse dans son premier songe? Mais si le premier songe de l'époux n'est pas une infidélité, c'est l'image de son épouse qu'il embrasse, et cette image n'est pas plus belle que l'épouse même : donc Atala est belle comme la nouvelle épouse aux yeux de son jeune époux; ce qui peut se dire, mais ce qu'il ne faut pas dire d'une manière détournée. » — Cela peut s'appeler un raisonnement en forme; mais si le songe de l'époux n'est ni l'image de sa femme, ni celle d'aucune autre, que deviendra ce beau dilemme? Depuis quand les poëtes ont-ils cessé de personnifier les songes? Je ne crois pas qu'ils aient perdu ce droit-là. S'il est reçu que le premier songe du jeune époux est un beau songe, pourquoi ne pas lui comparer Atala, comme on la comparerait à l'aurore, à

la rose, etc. Chactas dit aux femmes qui le gardent: Vous étes les grâces du jour, et la nuit vous aime comme la rosée. Là-dessus le censeur répond : « Pourquoi les gràces du jour? et qu'est-ce que l'amour de la nuit pour la rosée? La terre, altérée par la chaleur, aime la rosée et la fraîcheur des nuits; mais la nuit n'aime pas plus la rosée que toute autre disposition de l'atmosphère. » — Quand un homme ne voit dans la rosée qu'une disposition de l'atmosphère, il peut être fort sensé, il peut raisonner fort juste en physique, mais il n'est pas né pour sentir et juger les poëtes. La nuit aime la rosée, parce que la rosée est sa plus douce influence; la nuit aime les femmes, parce que les femmes ajouteut à ses charmes; les femnies sont les graces du jour, parce qu'elles l'embellissent. Le cit. Morellet, qui renvoie cet article aux précieuses ridicules, n'a qu'à trouver précieux aussi ce vers si connu du poëte le plus naturel:

Et la grâce plus belle encor que la beauté.

Car, enfin, qu'est-ce qui peut être plus beau que la beauté? Il serait facile, en raisonnant à sa manière, de prouver que ce vers n'a pas de sens.

Je n'aurais pas le courage de poursuivre; arrêtons-nous là. Ces deux exemples suffisent pour faire voir que le cit. Morellet est absolument sorti de son genre, en critiquant Atala. On dit que M. de Laharpe prépare une réponse à ces observations; c'est à lui, sur-tout, qu'il appartient de prononcer. Au reste, toutes ces querelles littéraires, qui succèdent aux querelles politiques, prouvent combien notre situation est améliorée.

Les plaisirs de l'esprit sont presque aujourd'hui notre unique affaire:

Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum Ludere quæ vellem calamo permisit agresti.

Extrait du Tableau annuel de la littérature (1), par J.-M. Clément de Dijon, n.º 3.

Horace fatigué des horreurs de la guerre civile, disait:

Vox quibus est virtus, muliebrem tollite luctum, Etrusca præter et volate littora. Nos manet oceanus circumvagus: arva, beata Petamus arva, divites et insulas.

Jupiter illa piæ secrevit littora genti, Ut inquinavit ære tempus aureum; Ære, dehinc ferro duravit sæcula; quorum Piis secunda, vate me, datur fuga. (2)

Voilà aussi, depuis quelques années, ce qui donne tant d'attraits à la lecture des voyages, aux descriptions des terres nouvellement découvertes, à la peinture de ces peuplades isolées dans quelques îles heureuses, et vivant encore sous les donces lois de la nature. Si de pareils récits, purement historiques, et tracés par des plumes souvent arides, ne laissent pas que

<sup>(1)</sup> Il n'a paru que cinq numéros de ce Journal.

<sup>(2)</sup> Epod. Ode XVI.

d'attacher fortement par la seule impression des faits et des objets nouveaux qui y sont décrits, quel puissant intérêt n'y doit pas ajouter celui qui sait répandre sur ces images toutes neuves, les charmes du style, la chaleur des sentimens ou des passions mêlées à un grand caractère moral, et même ces formes un peu romanesques dont on est aujourd'hui plus avide que jamais!

Ce mérite, qui avait fait le succès de Paul et Virginie, se retrouve avec une simplicité moins gracieuse et moins touchante peut-être, mais avec plus de force et une plus grande richesse de couleurs dans Atala, le seul ouvrage du même genre qui ait frappé aussi vivement la curiosité du public et fixé son attention, sans avoir pu

néanmoins se concilier également tous les suffrages. L'auteur de Paul et Virginie, en se renfermant modestement dans son petit cadre, racontant avec beaucoup d'ingénuité des aventures peu extraordinaires, ornant son récit d'images aussi naïves que ses personnages, et n'élevant son ton qu'à la hauteur de son sujet, a fait sans prétention ce qu'il a voulu faire, a donné peu de prise à la critique, et presque toujours il a satisfait le cœur, l'esprit et le goût.

Peut-être l'auteur d'Atala s'est-il annoncé avec trop d'importance, pour la narration d'un événement obscur où la vraisemblance ne couvre point assez la stérilité du fond et la faiblesse de l'invention; peut-être tous les apprêts des formes poétiques, tout l'appareil de la pompe oratoire, font-ils un peu trop ressortir la nudité du sujet.

Plus nous aurons d'éloges à donner aux beautés de détails, plus il est utile d'examiner ce qu'il peut y avoir de défectueux dans l'ensemble : car un homme d'un mérite déjà si mûr, d'un talent si distingué, ne pense pas sans doute, comme nos petits écrivains, que le plan est la moindre partie d'un ouvrage, et qu'il suffit de broder quelques fleurs sur des toiles d'araignée.

Chactas, après avoir quitté Lopez, n'a pas fait deux pas dans les bois qu'il est pris par les Muscogulges, qu'il est reconnu pour Natché, conduit devant le chef qui lui dit : Réjouis-toi, tu seras brulé au grand village. Voilà qui va bien, répondit-il; et il entonna sa chanson de mort. Cette simplicité féroce n'est pas d'une nature bien attrayante; mais voici une autre simplicité de mœurs et de langage qui est d'un naturel charmant, et du goût le plus pur. (tom. 3, pag. 214, lig. 21, à pag. 216, lig. 2.)...

Atala, après avoir donné le premier baiser de l'amour à son bien-aimé, lui apprend que sa religion la sépare de lui pour toujours. O ma mère ! s'écrie-t-elle, qu'us-tu fait! Au lieu d'interroger sa jeune amie sur le sens de cette exclamation, Chactas se livre à un désespoir enfantin. Cet arrangement de l'auteur pour ne pas révéler le secret d'Atala, est contre la vraisemblance, et voilà le défaut principal de l'ouvrage. (1)

<sup>(1)</sup> Quand Chactas eût relevé ce simple mot, ô ma mère, qu'as-tu fait? et qu'il en eût demandé l'explication à Atala, elle ne la lui aurait pas donnée, puisque sa mère lui avait recommandé, en mourant, le secret de son vœu envers les païens persécuteurs de sa religion. A quoi donc aurait servi la question de Chactas? Lorsque M. de Laharpe préparait une défense d'Atala, contre la critique de M. l'abbé Morellet, nous

L'auteur supplée, de temps en temps, au faible intérêt de son action languissante, par de petits épisodes écrits d'un meilleur style. Celui-ci surtout respire le naturel antique et la grâce la plus ingénue, (tom. 3, pag. 226, ligne 21, jusqu'à la fin de la page 227.)

Le caractère du P. Aubry est ce qu'il y a de plus beau dans cet ouvrage; c'est la simplicité sublime du christianisme.

Des invraisemblances étaient nécessaires pour amener une des plus touchantes et des plus belles exhortations à la mort, qui aient été prononcées par l'éloquence chrétienne: c'est l'humilité sublime des Pères du désert; c'est quelquefois l'élévation et l'énergie de Bossuet; c'est souvent l'onction pénétrante et la tendresse pieuse de Fénélon.

Le récit des funérailles d'Atala termine cette scène de douleur de la manière la plus touchante. Point d'emphase, point de faux ornemens; c'est l'expression simple et vraie de l'affliction la plus ingénue; il n'y a pas une seule image, pas un seul mot qui n'ait la couleur et la teinte mélancolique la plus convenable à un pareil tableau. La crainte de trop multiplier les citations, m'empêche d'en rapporter les plus heureux détails.

lui avons souvent entendu dire, que ce qu'il louerait sur-tout dans ce petit poëme, ce serait la sagesse du plan, et la manière dont le secret (nœud de l'action) était menagé dans tout le cours du récit, de manière à soutenir, sans invraisemblance, l'intérêt du lecteur jusqu'à la fin de l'ouvrage.

Pour ne pas interrompre l'analyse de ce roman poétique, et les réflexions que les défauts de conduite nous ont suggérées, nous n'avons dit encore que peu de chose de la partie descriptive, un peu trop étalée dans le prologue, et mieux entremêlée par la suite avec la narration. La nature toute neuve dont l'auteur avait à peindre les sauvages richesses, demandait aussi des couleurs toutes nouvelles et difficiles à créer. Plus l'abondance de ces beautés premières échauffait l'aspiration, moins elle offrait de ressource à l'art de l'écrivain, pour tracer fidèlement cette foule d'images inconnues à la langue et aux lecteurs français. Il nous semble que notre auteur a vaincu la plupart de ces difficultés d'une manière libre, aisée et brillante, sans donner lieu de croire que son enthousiasme ait jamais été refroidi par l'embarras ou la recherche de l'expression. Jugez-en par la description suivante.... (tom. 3, pag. 205, ligne 11, à ligne 27.)

Il n'est guère possible de réunir, dans une description, plus de chaleur à plus d'élégance, et d'échapper plus habilement à l'ennui de trop décrire. Quelque heureux talent que l'auteur ait en ce genre, il n'y attache point une trop haute importance; il n'est point, dit-il lui-même, un de ces barbares contempteurs de la poésie, qui la ravalent au-dessous de la prose, ou les confondent ensemble; et il convient que cinquante beaux vers valent mieux que des volumes entiers

de prose descriptive.

Une réflexion très-heureuse de l'auteur d'Atala, c'est que la grâce est toujours unie à la magnificence dans les scènes de la nature; et ce qu'il

a si bieu observé, il l'a mis en pratique : ses diverses peintures offrent presque toujours l'agréable mélange du beau et du gracieux, du doux et du sévère : voilà ce qui plaît, ce qui attache, ce qui sauve de la monotonie presqu'inséparable du genre descriptif.

Les descriptions religieuses que l'auteur a mêlées parmi les grands tableaux de la nature, répandent sur son ouvrage un nouvel intérêt, et lui donnent un caractère aussi moral qu'imposant.

Nous ne devons pas oublier une description du divin sacrifice, où l'auteur s'est élevé à toute la dignité de son sujet, en l'ornant de circonstances poétiques et même gracieuses. (pag. 271, lign. 3, à ligne 25.)

L'insensibilité, la froideur inanimée de la plupart des auteurs descriptifs, n'est donc point le défaut de l'auteur d'Atala, qui communique à ses divers tableaux, des sentimens, de l'ame, et de grands mouvemens. C'est avec le même bonheur que, pour varier son ton et ses images, il sème dans son récit et dans ses peintures, des comparaisons ou des rapprochemens ingénieux et nouveaux, qui donnent à l'esprit l'agréable occupation de rassembler beaucoup d'idées autour du même objet. Ainsi, après avoir dit de l'aveugle Chactas, que deux sources de larmes coulèrent de ses yeux fermés, le long de ses joues flétries, il ajoute...... (page 217, lig. 22 à 25.)

Ainsi, il nous représente Atala, quand elle a cessé de vivre, comme enchantée par l'ange de la

mélancolie. (pag. 305, lig. 2 à 17.)

Ainsi, dans un autre endroit, quand il parle du peu de réalité qui suit les rêves de l'homme sur le bonheur, quand il a dit qu'il n'est point de cœur qui n'entretienne une plaie cachée, quelle force n'ajoute pas à cette idée morale et trop vraie, la comparaison suivante.... (pag. 310, lig. 24, à pag. 311, lig. 4.)

Voici une autre sorte de comparaison vraiment poétique, et dans le goût des anciens. (pag. 204,

lig. 9 à 14.)

Ce que j'estime le plus dans ce petit ouvrage, c'est ce goût des idées sensibles et des pensées revêtues d'images, qui est le goût par excellence de l'antiquité. Qui ne reconnaît, par exemple, la manière de peindre les plus petites circonstances par des couleurs attachantes, cette manière, dis-je, d'Homère et de Virgile, dans le passage qu'on va lire? (pag. 238, lig. 17 à 21.)

Le même goût antique respire dans cette autre

image. ( pag. 247, lig. 20 à 24. )

Quelle douceur naïve et charmante, quelle précision exquise dans ce petit apologue d'un genre oriental, comme on en trouve dans les livres Saints! (pag. 248, lig. 6 à 14.)

Nous citerons encore ce petit récit comme parfait pour sa touchante simplicité. (322, lig. 3 à 20.)

Voilà certainement des beautés du goût le plus pur, dignes de plaire dans tous les temps, à tous les bons esprits; et ce roman en offre plusieurs autres non moins distinguées.

Nous n'ajouterons plus qu'un mot : que l'auteur médite davantage ses plans, et l'invention ou la disposition des sujets qu'il veut traiter; qu'il respecte la vraisemblance presque autant que la vérité; qu'il soit fidèle aux bons principes qu'il a puisés dans les meilleures sources de l'antiquité; qu'il épure de plus en plus son style et ses pensées aux rayons du bon sens; qu'il évite avec soin l'emphase et l'affectation de bizarrerie qui composent l'orgueilleux esprit du jour, enfin, qu'il soit toujours digne d'être comparé avec les modèles du bon goût et avec lui-même; et nous aurons un bon écrivain de plus à compter parmi ceux des meilleurs temps.

Critique d'Atala par M. Geoffroy, extraite de l'Année littéraire (1), N.º 18, an 9, tome 3, pag. 561 à 585.

ATALA est un véritable poëme où l'auteur a trouvé le secret, aujourd'hui bien rare, d'être original saus se montrer absurde. Tout est nouveau dans cette production vraiment singulière. Le poëte vous transporte au milieu des déserts, dans des régions inconnues, où la nature encore vierge, offre des aspects et des sites qu'aucun écrivain grec ou latin n'a jamais connus: c'est une source de descriptions dont on ne trouve pas même le germe dans Homère et dans Virgile. Ses personnages sont aussi étranges que la scène où ils paraissent, et les mœurs qu'il dépeint sont encore

<sup>(1)</sup> Ce Journal a cessé de paraître dans les premiers mois de l'an 10.

plus poétiques que les mœurs des héros de l'Iliade

et de l'Odyssée.

Le Mississipi ne jouit pas, il est vrai, d'une bonne réputation en France..... mais ces impressions défavorables s'effacent à la vue du tableau magnifique que nous trace l'auteur, des régions arrosées par ce grand fleuve : l'imagination étonnée préfère ce spectacle majestueux de la nature sauvage, aux peintures les plus riantes des campagnes cultivées et fertiles.

Le tableau du peuple chasseur et du peuple laboureur; la religion, première législatrice des sauvages; les dangers de l'ignorance et de l'enthousiasme religieux, opposés aux lumières, à la tolérance et au véritable esprit de l'évangile; les combats des passions et des vertus dans un cœur simple; enfin, le triomphe du christianisme sur le sentiment le plus fougueux et la crainte la plus terrible, l'amour et la mort : tels sont les grands objets que présente ce petit poëme épique, auquel je ne crains pas de donner ce nom, puisqu'il renferme les beautés les plus essentielles à la poésie, le pathétique des sentimens, la richesse et la variété des tableaux, et la plus heureuse imitation d'une belle et grande nature : il ne lui manque que la rime, qui souvent doune à la poésie plus d'entraves que d'agrémens. On remarque sur-tout dans cet ouvrage une précieuse simplicité, et l'art merveilleux de soutenir l'intérêt par le développement du cœur et des passions, par l'heureux choix et la vérité des circonstances. Un goût sévère pourrait lui reprocher la profusion des images, et un luxe d'expressions poétiques quelquefois plus bizarres que sublimes :

ce défaut est celui d'un génie ardent et vigoureux, et d'une surabondance d'imagination qui, pour bien des poëtes froids et décharnés, serait un objet d'envie. On rencontre aussi, dans son style audacieux, certains traits qui tiennent en suspens la critique, et partagent les connaisseurs; les uns admirent comme des expressions de génie, ce que les autres blament comme une affectation froide; par exemple, cette phrase: Les reines ont été vues pleurant comme les autres femmes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois, a été citée comme digne de Bossuet : je souscris à ce jugement, quant à la première partie de la phrase; mais je n'oserais prononcer sur la dernière, et il se peut que dans cette quantité de larmes contenues dans les yeux des rois, il y ait plus de recherche que de vrai sublime.

Voltaire regarde comme un grand mérite, dans l'auteur de la Jérusalem délivrée, d'avoir su ennoblir, dans ses descriptions, les cérémonies de la religion chrétienne. L'auteur d'Atala me paraît supérieur au Tasse lui-même; rieu n'égale l'onction, l'intérêt, le pathétique qu'il a su répandre sur les mystères et les sacremens de la religion, qui ne paraissaient pas propres à recevoir les couleurs poétiques; il semble avoir démenti cet oracle de

Boileau:

De la Religion les mystères terribles D'ornemens égayés ne sont pas susceptibles.

Il a ouvert aux poëtes épiques une nouvelle source de merveilleux, et son exemple a prouvé que c'est le défaut de génie et d'invention, bien plus que le caractère des mœurs modernes, qui a réduit certains beaux esprits aux fonctions d'historiens versificateurs. Si la Henriade n'a qu'une élégance sans intérêt, c'est que l'auteur n'a jamais connu l'enthousiasme de l'épopée, c'est qu'il était dénué de ce feu et de cette imagination qui sait embellir les sujets les plus arides et créer des beautés nouvelles. La chevalerie et la religion suffisaient aux modernes pour remplacer l'ancienne mythologie, s'ils avaient eu le génie qui connaît

les ressources et sait en profiter.

Atala est donc une fiction vraiment originale, dont les détails, aussi neufs que hardis, me semblent avoir agrandi le domaine de la haute poésie, et enrichi notre langue poétique, dont on accuse avec justice la sécheresse et l'indigence. L'auteur a fait l'usage le plus heureux des formes antiques; le ton, les figures et les mouvemens du chantre d'Achille et d'Ulysse se retrouvent dans l'auteur d'Atala, avec une teinte de mélancolie sombre, une certaine rudesse sauvage, qui semblent leur donner un nouveau degré d'énergie : c'est l'Homère des forêts et des déserts.

CRITIQUE du Génie du Christianisme, par M. Dussaulx, extraite du Journal des Débats, du 20 floréal an 10.

Les premiers jours du dix-huitième siècle furent marqués par la naissance de la philosophie antireligieuse, et par des ouvrages où commençait à percer le mépris des plus anciennes et des plus respectables institutions; le siècle dans lequel nous entrons, s'ouvre sous des auspices plus fortunés : ce sont les voies trompeuses de la philosophie même, qui nous ont ramenés aux sentimens qu'elle a voulu réprouver, et aux maximes qu'elle s'étudiait à proscrire. Ses systèmes, ses déclamations et ses fureurs ont alimenté et soutenu pendant plus de soixante ans, la littérature, qui était tombée avec elle dans l'épuisement, la langueur et le discrédit. Il fallait qu'une nouvelle source d'idées rendît à ce champ devenu stérile, son ancienne fraîcheur et sa fécondité passée. Mais les seuls principes du bon sens, quoiqu'oubliés depuis si long-temps, quoique rajeunis par la désuétude, n'eussent peut-être pas été capables de piquer et d'attacher des esprits que le long usage des discussions philosophiques a rendus avides des spéculations les plus relevées. C'était à la religion qu'il appartenait de se mettre au niveau de nos pensées, sans perdre de vue ces humbles, mais solides maximes qui sont le fonds de la sagesse universelle, et de trouver le point fixe où le bon sens peut s'unir avec la philosophie, où les prétentions de l'esprit se rencontrent avec la simplicité de la raison:

elle se lie en effet, par son histoire, par ses antiquités, par l'influence qu'elle a exercée sur le monde depuis près de vingt siècles, par les révolutions et les changemens qu'elle a opérés, par ses établissemens, par ses combats et par ses triomphes, aux méditations les plus sublimes. Elle peut même intéresser ce goût et cette passion pour la nouveauté qui forment le caractère du temps où nous vivons; car il n'est rien de plus neuf aujourd'hui, pour la plupart des esprits, que la religion chrétienne: nous ne la connaissons guère que par les sarcasmes que l'on a lancés contre elle, que par le ridicule dont on a cherché à la couvrir; elle a été l'objet de nos dérisions et non de nos réflexions; elle n'a été jugée que par la partialité; elle nous est véritablement inconnue. Il n'est donc pas indigne du génie philosophique qui préside aujourd'hui à la littérature, de tourner ses regards vers ce nouveau point de vue; d'examiner si ces reproches et ces accusations si rebattues, sont fondées; si ces railleries tant vantées, sont aussi solides qu'elles sont piquantes : j'oserai même dire que c'est le seul aliment qui lui reste à présent, et le meilleur usage qu'il puisse faire de cette force qui l'a entraîné si loin, et de cette activité qui la tourmentera en pure perte, si, au défaut des ressources que le temps a usées et que l'expérience a décriées, elle ne se fixe sur un objet important et nouveau, capable de suppléer à ce qui lui manque.

Chose étrange! peut-être sommes-nous aujourd'hui dans la position la plus avantageuse où l'on ait jamais été pour apprécier le christianisme : la révolution, en l'éloignant de nous pour un temps, l'a placé à ce point de perspective qui montre les

objets dans leur ensemble et sous leurs véritables dimensions; on l'a examiné comme une institution avec laquelle on ne pouvait plus avoir que des rapports éloignés, et c'est parce qu'il a appartenu un moment à l'histoire, qu'il a cessé d'avoir la passion pour juge. L'esprit philosophique lui-même, s'il est bien dirigé, ne peut que lui être favorable : ce serait calomnier un siècle qui n'a pas besoin qu'on lui cherche des torts, que de ne pas reconnaître le degré où il a porté les lumières et le mouvement qu'il a imprimé à la pensée. Le christianisme ne peut redouter ni l'un ni l'autre : ces lumières ne serviront qu'à le montrer dans un plus beau jour, et cette activité des esprits, qu'à l'identifier avec les idées justes et vraies qui appartiennent à la philosophie : il entrera, pour ainsi dire, dans le domaine de sa rivale, il empruntera quelque chose de sa force; et la guerre qu'elle lui a faite, se changeant en une heureuse alliance, on verra marcher sous les mêmes bannières la philosophie et la religion, désormais réunies par un lien indissoluble. Ainsi, le génie sera fécondé de nouveau; ainsi, les champs de la littérature, depuis si longtemps privés de la rosée du ciel, et maintenant si défleuris, reprendront leur ancien éclat.

Et déjà cette religion, heureusement combinée avec ce qu'il y a de plus sage dans la philosophie moderne, fait éclore un de ces ouvrages et développe un de ces talens qui ne redoutent aucune comparaison, qui imposent à la critique, à force d'originalités, qui peuvent fournir matière aux sarcasmes des petits esprits, mais dont les bons esprits reconnaissent la supériorité, et qui, en ouvrant une nouvelle et immense carrière, signalent et commencent une heureuse révolution dans la

littérature comme dans les idées. C'est sans doute un phénomène, au milieu de cette dégradation générale des lettres, parmi ces ruines du talent, et dans ce déluge d'écrits faibles et insignifians dont nous sommes inondés, que l'apparition d'un livre tel que le Génie du Christianisme; et il sera à jamais remarquable que le dix-neuvième siècle, qui, par la force des choses, semblait voué à la décadence de la littérature comme au mépris de toutes les institutions antiques, se soit annoncé par une production aussi distinguée, et que cette production ait été inspirée par la

religion.

Il y avait donc dans le christianisme de quoi enflammer le génie! Cette mine intacte renfermait donc des trésors capables d'enrichir le talent! Il ne fallait donc avoir qu'un esprit droit pour juger cette religion, des yeux pour l'examiner, et un pinceau pour la peindre! Le nuage de nos passions et de nos préventions l'euvironnait; l'auteur du Génie du Christianisme l'a dissipé; il a levé le voile qui dérobait tant de beautés à nos regards. Je laisse à d'autres le triste soin de remarquer, avec plus d'affectation peut-être et de mauvaise foi que de vraie critique, quelques phrases incorrectes ou quelques expressions trop hardies, échappées dans le feu d'une composition si franche et si naturelle; je craindrais de flétrir, par de froides dissections et par une analyse sèche, un ouvrage qui ne laisse dans l'esprit que de grandes images et dans le cœur que de grands sentimens, soit que l'auteur nous plonge dans les mystérieuses profondeurs de la religion, soit qu'il nous la montre brillante de toutes ses pompes et parée de tous ses bienfaits.

Je le louerais d'avoir osé braver les sarcasmes de quelques mauvais plaisans, en s'occupant, dans la première partie de son livre, d'objets qui, depuis long-temps, sont en possession de fournir de l'esprit à ceux qui n'en ont pas, si les grands talens ne portaient en eux-mêmes un instinct courageux, qui leur fait mépriser les traits de la populace des railleurs : il n'a pas craint de nommer, dans ses premiers chapitres, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction; et ce langage, qui paraît si étranger au ton du jour et aux idées actuelles, prouve que si dans les autres parties l'auteur semble s'y conformer davantage, c'est moins par une condescendance calculée, que par un sentiment réel et sincère des vérités qu'il expose : il a écrit un ouvrage neuf avec une foi antique : les beautés de la religion, qu'il a mises dans tout leur jour, ne semblent s'accorder plus particulièrement avec le goût, qui règne aujourd'hui, pour les arts et pour les choses d'imagination, que parce que ce sont des beautés de tous les temps, faites pour frapper les esprits à toutes les époques, dès qu'une main habile aura su les leur présenter.

Il est pourtant vrai de dire que, malgré l'influence de la philosophie, les imaginations n'ont jamais été plus disposées qu'elles le sont maintenant à accueillir tout ce qui peut les flatter, et c'est encore une circonstance qui me paraît très-favorable au christianisme: nous avons plus que jamais l'enthousiasme des arts; les merveilles qui sont le fruit de nos conquêtes, ont donné une nouvelle activité à cette passion qui nous est si naturelle; les monumens et les chefs-d'œuvre dont nous sommes environnés, ont exalté notre sensibilité. Une religion qui ne se montrerait qu'hérissée d'argumens, serait rebutée

dans un siècle où l'on se pique beaucoup de raisonner, et dans lequel on hait tout ce qui a l'air du raisonnement; mais le christianisme s'offrant avec toutes ses pompes et toutes ses grâces, rivalisant de poésie avec les plus brillantes institutions de l'antiquité, découvrant dans ses établissemens, dans ses fètes, dans ses cérémonies, dans ses lois, dans les livres où ses oracles sont écrits, dans ses ruines même et dans ses souvenirs, tout ce qui peut intéresser le cœur, plaire à l'esprit et charmer l'imagination, se recommande précisément par le genre de mérite qui peut nous toucher le plus aujourd'hui.

Il faut entendre l'auteur lui-même: « Sublime par l'autiquité de ses souvenirs, qui remontent au berceau du monde, etc. » ( Voy. tom. I.er,

pag. 12.)

Tel est l'abrégé des merveilles de la religion chrétienne et de l'ouvrage où elles sont exposées : les différens traits de ce résumé forment autant de chapitres qui sont des tableaux ou magnifiques ou gracieux, suivant la nature du sujet. On sait à quel degré l'auteur d'Atala possède le talent des descriptions; et parmi tant de morceaux charmans, nous ne sommes embarrassés que de choisir et de nous borner. Nous nous arrêterons à la peinture suivante d'une des scènes les plus aimables de la nature :

« Lorsque les premiers silences de la nuit et les derniers murmures du jour luttent sur les coteaux, au bord des fleuves, dans les bois et dans les vallées, etc. (Voy. tom. I.er, pag. 196 et 197.)

L'ouvrage, dans son ensemble, est une véritable poétique du christianisme, et l'auteur a spécialement donné ce titre à la seconde partie de son

livre : c'est là que, par des rapprochemens heureux et par des comparaisons ingénieuses, il montre les ressources que quelques poëtes modernes ont trouvées dans la religion chrétienne, et l'avantage qu'elle a pu leur donner, à plusieurs égards, sur les poëtes de la mythologie. Si le goût et une littérature exacte et sévère peuvent s'effaroucher de quelques-unes des assertions que contient cette seconde partie, on est toujours dédommagé par des plaisirs du sentiment et les jouissances de l'imagination, du peu que la raison condamne. Il est vrai, comme l'auteur le dit, que les anciens et que même les auteurs du siècle de Louis XIV ne connaissaient point un genre que nous avons appelé, dans ces derniers temps, le genre descriptif; mais il ne faut pas leur en faire un reproche : ce genre nouveau est une véritable corruption; nul poëme ne doit être tout entier composé de descriptions: les descriptions ne sont, par leur nature, que des ornemens qui doivent servir à embellir et à parer un fond plus solide qu'elles. Eh! qui est-ce qui a su mieux décrire, qui est-ce qui est plus grand peintre que Virgile? Mais il a fait de ce talent l'usage discret que le goût commande et que la raison avoue. Quant au genre réveur et mélancolique, assurément les anciens le connaissaient bien, mais ils l'avaient sagement circonscrit dans les limites de l'élégie ou de quelques poésies bucoliques qui ne sont pas des élégies, sans s'interdire pourtant la faculté de répandre avec ménagement et intelligence, des teintes et des mances de tristesse dans les poëmes d'un autre genre. Ah! qui est-ce qui est plus rêveur, plus mélancolique que le joyeux Horace?

.... Carpe diem, etc.

<sup>. . . . .</sup> Vive memor quàm sis ævi brevis!

Toute la philosophie, toutes les lamentations et toutes les larmes des poëtes anglais, toutes les Nuits d'Young, viennent échouer contre quelques strophes de ces odes légères qui n'étaient que des chansons de table. Il y a un côté par lequel les modernes l'emportent éminemment sur les anciens, c'est par les prétentions. Cette partie est ornée d'un épisode intitulé René, et qui est le pendant d'Atala: l'auteur y peint, avec beaucoup de charmes, les tourmens d'un ame livrée au vague des désirs et

au tumulte des passions.

C'est dans la quatrième partie du Génie du Christianisme, que M. de Chateaubriand me semble avoir mis le plus de choses et d'idées. Son style, toujours vrai dans le reste de l'ouvrage, me paraît ici plus naturel encore, plus nourri, plus plein, plus attachant et plus rapide. On ne lira qu'avec le plus vif intérêt ce qu'il dit de la vie religieuse, des constitutions monastiques, des ordres de chevalerie et des mœurs des chevaliers, des missions, des établissemens dont presque tout l'univers est redevable au christianisme, et des bienfaits de toute espèce qu'il a répandus sur tout le genre humain.

L'auteur a eu pour but de remplir une partie du plan tracé par Pascal, dans les réflexions suivantes: « A ceux qui ont de la répugnance pour la religion, dit ce grand homme, il faut commencer par leur montrer qu'elle n'est point contraire à la raison; ensuite qu'elle est vénérable, et en donner du respect; après cela, la rendre aimable, et faire souhaiter qu'elle soit vraie, et puis, montrer par les preuves incontestables, qu'elle est vraie; faire voir son antiquité et sa sainteté par sa grandeur et son élévation. » Il n'est point resté au-dessous de son sujet: il attache par un fonds d'idées aussi riche

qu'il paraît neuf, par une variété de tableaux, d'images et d'objets extrêmement piquans, par la magie d'un coloris frais, vif, énergique; et parmi tant d'excellentes preuves dont il appuie son opinion, son ouvrage même est un des argumens les plus forts et un des témoignages les moins récusables.

## Extrait du Journal des Débats, du 6 prairial an 10. (Auteur inconnu.)

 $\mathbf{O}_{ extbf{N}}$  s'accoutume, ce me semble, un peu trop à ne voir dans le Génie du Christianisme qu'un ouvrage d'imitation et de sentiment, où l'on ne trouve que des mouvemens et des images, et ces beautés neuves de style sur lesquelles tous les esprits ne s'accordent pas. Il ne faut pas en être surpris : dans les discussions littéraires, comme dans les procès civils, les principes généraux de décision sont unanimement convenus, mais les applications aux cas particuliers ne sont pas toujours d'une égale évidence. Il y a d'ailleurs dans l'ouvrage de M. de Chateaubriand, une foule de mots heureux ou hardis, qui renfermant à-la-fois une pensée, un sentiment, une image, manquent leur effet sur le lecteur qui manque lui-même d'une de ces trois facultés, et l'auteur est alors dans le cas d'un homme qui voudrait converser de vive voix avec un sourd, ou par des gestes avec un aveugle.

Mais si l'on ne peut pas ramener tous les esprits à une même opinion sur les matières de goût où le juge suprême est le sentiment qui tient beaucoup à la disposition de nos organes, il est plus aisé de leur faire entendre raison sur les matières de raisonnement, parce que la raison de tous les hommes a un régulateur uniforme dans une vérité

indépendante de leurs affections.

Or, il y a dans le Génie du Christianisme une pensée vraie et grande, qui en fait la force et qui est cachée sous la pompe des images et les gràces du style, comme une forte poutre destinée à soutenir l'édifice, que l'architecte a taillée en colonne pour l'orner. Cette pensée est, que le christianisme a mis le beau idéal dans les arts (de la pensée), parce qu'elle a mis le beau moral ou le bon dans la société; et cette proposition que l'auteur établit par des exemples, peut être prouvée par le raisonnement.

Le beau est l'expression vraie et naturelle du bon, puisque le beau n'est que le bon rendu

sensible.

Le beau dans le discours est donc l'expression du beau dans la pensée, qui est la même chose que la vérité; et si l'on définit, par cette raison, l'orateur vir bonus dicendi peritus, on devrait, à cause de la supériorité de la poésie sur le discours en prose, définir le poëte vir optimus dicendi peritissimus. C'était l'opinion des peuples primitifs sur les poëtes et la poésie. Ils regardaient les poëtes comme les favoris de la Divinité, et la poésie comme le langage des dieux. Tous les faiseurs de vers ne sont donc pas plus des poëtes, que tous les faiseurs de prose ne sont des orateurs. Ils ne sont donc pas des poésies, ces ouvrages dont l'esprit de licence ou même de frivolité a arrangé les mots et modulé les accens. On fait des vers libertins, des chansons à boire, enfin des poëmes

pour rire sur des jouissances; mais on ne fait que sur des sacrifices tout ce qui arrache des larmes d'admiration, Polieucte, Horace, Cinna, Alzire, Andromaque, Zénobie, Monime, le Tasse, les Odes sacrées de J. B. Rousseau; et le système de société qui commande le plus de sacrifices, est le plus favorable à cette noble expression de l'homme. C'est là le caractère propre de la religion chrétienne; et avec un instant de réflexion on trouve, je ne dis pas évidente, mais vraie, cette proposition : La religion est sévère, donc elle est poétique. Il ne faut pas s'y tromper : tout ce qui est beau est sévère, et les arts même d'imitation emploient l'expression de beauté sévère, de style mâle et austère. Boileau n'a pas des idées bien fixes, lorsqu'il demande dans le poëme épique des ornemens égayés, et qu'il prétend qu'Argant égaie la tristesse du sujet du Tasse, comme si dans tout ce que dit et fait Argant il y avait le mot pour rire.

Les paiens ne pouvaient avoir des beautés poétiques d'un genre aussi sévère que les nôtres, parce que toutes leurs opinions tendaient à la licence, et que toutes leurs lois la favorisaient. Aussi ils excellent dans le genre familier à chanter les plaisirs de l'homme domestique; mais nous les surpassons dans le genre noble, qui, dans de grands personnages et de grands événemens, célèbre ou raconte de grandes vertus. Chez eux, il n'y avait point de sacrifice, parce qu'il n'y avait ni amour de Dieu, ni amour des hommes, motif de tous les sacrifices. Ils n'avaient même des idées justes, ni sur les vices, ni sur la vertu. Leur vertu n'était qu'une froide égalité d'ame, animum aquum mi ipse parabo, qui consistait plus à retrancher ce qui pouvait les incommoder eux-mêmes, qu'à faire ce

qui pouvait être utile aux autres. La religion ne retranche rien, et elle règle tout, jusqu'aux affections les plus impétueuses. Quelquefois elle permet à la vertu le caractère même de la passion ; c'est là la source du vrai beau dans la poésie dramatique : et la vie d'un homme de bien, éclairé par la religion, qu'est-elle autre chose qu'une longue tragédie semée de catastrophes domestiques ou publiques, dont le héros ne doit jamais se démentir, et où tout marche vers le dénouement? Un exemple fera sentir la différence de nos mœurs à celles des païens. Virgile donne à Didon de tendres souvenirs de son premier époux, et la fait succomber à de nouvelles amours. Un poëte moderne, dans un sujet de son invention, ne peut prêter des faiblesses qu'à une femme qui n'a jamais aimé, et la même fidélité est imposée, dans nos mœurs politiques, à la veuve comme à l'épouse.

Ces idées que je ne fais qu'indiquer, pensée fondamentale du Génie du Christianisme, y sont développées avec une supériorité de talent auquel nul autre peut-être ne sera comparé, pour décrire les orages du cœur, le tumulte des pensées, les scènes de la nature, les beautés de l'art, en un mot, pour peindre à l'esprit et pour parler aux yeux. C'est assurément une idée grande et féconde que d'avoir opposé un à un, par des exemples tirés des plus grands maîtres, le père, la mère, l'enfant, le prêtre, le guerrier, l'homme domestique, et l'homme public de la littérature païenne et de la littérature chrétienne; et loin que la religion doive être alarmée de ce parallèle, elle ne peut que gagner à un rapprochement qui ne montre, après tout, que l'expression du vrai et du bon qu'elle a mis dans la société. La poésie n'aime pas les

raisonnemens, mais elle vit de raison qu'elle met en action plutôt qu'en discours, en cela même imitation plus parfaite de l'homme raisonuable, fait pour agir beaucoup plus que pour parler. Rien n'est beau que le vrai, et le vrai n'est que le raisonnable. Le merveilleux, qui est l'ame de la poésie, était faux chez les païens, et il est vrai chez nous où il n'est autre chose que le beau idéal. C'est en quoi la fiction diffère de la fable; la fiction manque de réalité, la fable de vérité. Les anciens ont tiré, dira-t-on, de grandes beautés de leur machine poétique: sans doute, mais pour des peuples enfans, et même pour nous tant que nous n'avons écouté de cette longue chanson que l'air et non les paroles, et que nous n'avons fait attention qu'à l'expression poétique des anciens et non aux sujets de leur poésie; car nous croyons souvent admirer les pensées, là où nous n'admirons que le style, et les anciens eux-mêmes mettaient avant tout l'harmonie de l'expression, les grâces du débit, partie extérieure, et en quelque sorte matérielle de l'art de parler. Il semble que le monde païen soit fini pour la haute poésie. Il a commencé à l'Iliade et fini au Télémaque, et certes c'est assez d'honneur pour ce monde de fables et d'images, d'avoir commencé par Homère et fini par Fénélon. Le monde devient plus raisonnable à force de déraisonner, comme les enfans prennent une marche plus assurée à force de tomber. C'est parce que de grandes erreurs amènent infailliblement le développement de grandes vérités, qu'on a vu à toutes les époques mémorables de la société, de grands talens s'associer à de grands événemens, et les merveilles de l'esprit éclore au milieu des miracles de la societé.

Cette réflexion me ramène à l'ouvrage de M. de Chateanbriand, où l'on voit un grand talent apparaître au milieu d'une grande époque. Cependant cet ouvrage n'est pas encore tout ce qu'il peut devenir avec le temps. Un jour, peut-être, l'auteur en disposera quelques parties dans un meilleur ordre, en rejetant dans un volume séparé Atala et René, et en en retranchant quelques expressions, et quelques raisonnemens. Dans un ouvrage où l'imagination parle à la raison, la raison ne peut écouter rien que de sévère, ni l'imagination rien dire de trop abstrait. Mais il y conservera ces pensées graves, ces expressions pittoresques, ces descriptions pleines de vie et de chaleur, et sur-tout ces sentimens si vrais, ces rêveries si douces de la solitude et du malheur, ces deux puissans, mais durs auxiliaires des grandes vertus et des grands talens.

Critique, par M. de Bonnald, insérée dans le Publiciste du 14 floréal an 10.

La bonté du christianisme n'a jamais été révoquée en doute que par des insensés; mais sa beauté, qui n'est au fond que sa bonté rendue sensible, a été méconnue par de beaux esprits; on bien, en le travestissant, ils en ont fait l'objet d'indécentes railleries: genre de preuves qui a contre le christianisme tout le mérite et toute la force de la parodie appliquée aux objets grands et sérieux. Boileau a pu dire:

De la foi des Chrétiens les mystères terribles, D'ornemens égayès ne sont pas susceptibles. mais l'ouvrage que nous annonçons prouve que la littérature peut être redevable à la religion, d'ornemens graves, de beautés majestueuses et sombres, qui sont la parure de toutes les choses

nobles et élevées.

Le Génie du Christianisme est du petit nombre des heureuses productions qui joignent à tous les genres de mérite celui de l'à-propos, et qui sont à-la-fois des ouvrages de tous les temps et des ouvrages de circonstances: jamais elles ne furent plus favorables au développement des idées qu'il présente, que lorsque le christianisme sort de ses ruines, et reparaît comme le soleil après l'orage. Cet ouvrage s'associe à une des plus grandes époques de l'histoire, et il ne reste pas au-dessous; il commence avec l'ère nouvelle de la religion et de la France, et il ouvre une carrière nouvelle à la littérature.

Pour faire véritablement connaître cet ouvrage, il faudrait en rapporter en grand nombre des morceaux étendus, et les bornes de ce journal permettent à peine d'en présenter l'extrait raccourci. Ainsi nous sommes forcés de prévenir nos lecteurs qu'il ne leur sera offert qu'une idée très-imparfaite de ce grand nombre de beautés d'ensemble et de détails, d'inventions et d'aperçus; de ces pensées souvent profondes, de ces sentimens toujours tendres et mélancoliques, de ce style original répandu par-tout dans cette production, et qui lui donne un caractère particulier qui la distingue. Nous en exposerons du moins le plan et l'ordonnance, et nous parcourrons les objets qui y sont traités.

L'auteur commence. Le christianisme commence lui-même par les mystères et les sacremens, qui sont le fonds, et comme la charpente de l'édifice; et il prouve à la raison qu'il ne peut y avoir de religion divine sans mystères; à l'imagination, qu'il n'y a pas de beautés sans secrets. Les sacremens sont, en quelque sorte, la métaphore du christianisme, je veux dire, l'expression sensible qui revêt et met sous les sens une chose intellectuelle; et ils sont à la religion ce que le style figuré (et tout style est figuré) est au discours.

Dans la partie des traditions mosaïques, le morceau sur l'astronomie a été remarqué, et certes il serait difficile de rien dire de plus ingénieux et

d'un plus grand effet de pensée et de style.

L'auteur, après avoir jeté des fleurs sur les choses grandes et profondes, pour parler son langage, approfondit les choses agréables; et c'est ici la partie de son ouvrage la plus originale, la plus spirituelle, disons peut-être la plus sérieuse. Ce n'est pas seulement pour les hommes à imagination que la perfection de la littérature, depuis les progrès du christianisme, est une preuve de la vérité de la religion; c'est aussi pour le philosophe et l'homme qui raisonne. En effet, si la littérature est, comme on ne saurait le nier, l'expression, la parole de l'homme en société, la perfection dans l'expression suppose nécessairement la perfection de l'objet exprimé, de l'homme par conséquent: c'est là tout le christianisme. Or, c'est la majeure de cet argument que M. de Chateaubriand prouve jusqu'à l'évidence, et il est aussi instructif qu'agréable dans ses comparaisons entre les poëtes chrétiens et les poëtes païens : et quels poëtes? Virgile, le Tasse, Milton, Racine, Corneille; les Grecs, les Romains, les Français, les Anglais; David, Homère; c'est-à-dire, tout ce qui rappelle les plus hautes pensées, les sentimens les plus

vrais, le style le plus doux et le plus fort. C'est un nouveau point de vue offert à la littérature, et il est immense.

L'auteur traite aussi des autres arts, des arts d'imitation, de l'homme même physique, et il fait voir ce qu'ils doivent à l'homme et aux sciences des siècles chrétiens.

Il passe aux harmonies de la religion chrétienne avec nos sentimens, nos souvenirs, nos passions; et cette partie de son ouvrage est empreinte d'une mélancolie douce et rêveuse, qui est le caractère dominant du faire, ou plutôt de l'être même de l'auteur, et qui sans doute n'est que l'impression qui lui est restée de grandes scènes et de grands malheurs, comme le long frémissement que conserve un corps sonore après le coup qui l'a frappé. Cet auteur a vu aussi les grands contrastes de la vie, et il les a tracés dans ses écrits : il a vu le monde entier n'être que le grand contraste du passé et de l'avenir; par-tout l'opposition du néant à l'être, le malheur dans le berceau, l'espoir dans le tombeau, et dans la mort tout l'intérêt de la vie. Son ouvrage même est un contraste avec l'esprit d'irréligion et les joies dissolues de notre temps, et il en sera plus remarqué et plus agréable.

Enfin l'ouvrage est terminé par le tableau des bienfaits du christianisme et de la sublimité de ses institutions. La partie des missions est un chefd'œuvre, et elle est l'histoire fidèle des plus étonnantes entreprises que l'homme ait jamais exécutées. Les grands services que les ordres religieux ont rendus à l'humanité, considérée dans toutes ses misères et toutes ses faiblesses, y sont présentés, et l'on est étonné du nombre prodigieux de formes que la charité avait revêtues pour être utile aux hommes.

J'ai à peine parlé du style; il suffit de dire qu'il est par-tout l'expression de la pensée, et c'est tout ce que doit être un bon style. Le style du Génie du Christianisme a un caractère à lui; chose aussi rare, quand tout le monde écrit bien, qu'un caractère d'homme est rare quand tout le monde est poli. Il se plaît aux pensées mystérieuses, aux souvenirs doux et tristes, aux choses graves et élevées, c'està-dire à tout ce qu'il y a de plus beau, de meilleur. Enfin la critique peut apercevoir des taches, mais le sentiment du beau et du bon n'y a vu que des beautés, et l'amitié n'en a présagé que les succès.

Extrait de la Gazette de France, du 16 floréal an 11, sur la seconde Edition. (Auteur inconnu.)

Le dix-huitième siècle finissait dans l'opprobre de tous les vices, les fureurs d'une sanglante démocratie, et les excès d'une philosophie puissante pour le mal; lorsque le ciel montre enfin à la France celui qui doit être son libérateur: Bonaparte paraît; il a reçu d'en-haut la prévoyante sagesse qui fait le politique et la confiante audace qui fait le héros; il s'avance dans la carrière, portant dans ses mains les destinées de la France et de l'Europe, et le dix-neuvième siècle se déroule avec gloire sous les regards d'un ciel plus propice. Un nouvel ordre de pensées et de desseins se développe devant nous; il se remue quelque chose dans les esprits, qui tournera peut-être à l'affermissement des sociétés humaines. Déjà l'amour de la religion

et des principes conservateurs de la morale et de la justice sur la terre, a suscité deux écrivains du talent le plus distingué, qui, forts de la beauté de leur cause comme de celle de leur génie, sont descendus dans l'arène pour défendre le christianisme, la civilisation, l'humanité toute entière; je veux parler ici de M. de Bonnald et de M. de Chateaubriand; l'un et l'autre ont été mûris par l'infortune, et c'est peut-être à cette rude et salutaire école qu'ils doivent ce qu'il y a de plus profond dans leurs sentimens et leurs pensées. L'enthousiasme ne doit pas aller jusqu'à les croire sans défauts, et quel écrivain n'en a pas? Mais on craint peu de dire que par la force et l'originalité de leurs conceptions, ils sont faits tous deux, quoique dans un genre différent, pour être l'ornement de leur patrie et niême de leur siècle. Qu'il nous soit permis, puisque l'occasion s'en présente ici, de les confondre dans l'hommage qu'on doit aimer à rendre au talent, toutes les fois qu'il est consacré à l'usage le plus noble et le plus glorieux.

Ces deux écrivains ont le mérite d'être neuss au dix-neuvième siècle, et c'est bien quelque chose sans doute; leurs ouvrages sont appropriés aux circonstances, aux besoins de leurs contemporains. S'îl est des idéologues qui s'égarent dans leurs vaines abstractions sur la pensée, les principes de la morale, de la politique et de la société, M. de Lounald vient à eux avec une métaphysique transcendante qui fait dériver des rapports nécessaires des êtres, ces principes éternels dont il a vu le développement naturel (ou parfait, suivant son langage) dans l'unité, tant du pouvoir civil pour la société civile, que du pouvoir spirituel pour la société religieuse. On sait aussi que M. de Bonnald

possède dans un très-haut degré le talent d'écrire, au jugement même des vrais connaisseurs : on se rappelle comment s'en est exprimé M. de Fontanes, en rendant compte de son ouvrage sur le divorce.

S'il est une foule d'hommes légers et de beaux esprits qui ne connaissent le christianisme que par les caricatures qu'en font ses ennemis, M. de Chateaubriand se présente à eux avec le tableau des beautés célestes de cette religion considérée dans tous ses rapports avec la morale, le sentiment, l'imagination, l'humanité souffrante, la civilisation, les lettres et les arts. Exagérer dans les plus violentes déclamations des excès que la religion désavoue, qu'elle condamne bien plus sévérement que la philosophie, dont elle n'a été que le prétexte pour l'ambition, et taire les bienfaits immenses dont elle a été la source pour le genre humain; telle avait été jusqu'ici la tactique des ennemis insensés de la plus salutaire des religions. La preuve en est dans leurs écrits. Aujourd'hui, ils' semblent chanter la palinodie. « Ils disent : Eh! qui vous nie que le christianisme n'ait ses beautés poétiques et morales, que ses cérémonies ne soient pompeuses, etc. Qui le nie? vousmême, répond M. de Chateaubriand dans sa Défense du Génie du Christianisme, vous-même qui naguère encore faisiez des choses saintes l'objet de vos éternelles moqueries; vous qui, ne pouvant plus vous refuser à l'évidence des preuves mises sous vos yeux, etc. .

Le Génie du Christianisme éclata au milieu de nous comme un phénomène inoui, il parut avec ses taches et ses beautés, des traits d'un goûr qui n'est pas assez pur, et cette foule de choses originales

qui n'appartiennent qu'au talent d'un ordre supérieur. La médiocrité aurait pu aisément en éviter les défauts, le génie pouvait seul enfanter ce qu'il a de véritablement beau. Cet ouvrage, comme tout ce qui est extraordinaire, produisit dans le public une commotion universelle; l'impiété frémit, la satire s'arma de ses pointes les plus aiguës, la censure voulut étouffer tout cri d'admiration, l'admiration ne voulut pardonner à la censure aucun de ses traits. Boileau n'aimait pas les écrits dont le public ne dit rien : ce silence, en effet, est un symptôme alarmant de mort prochaine; il peut y avoir de l'excellent, du rare, du plus exquis dans un livre dont on dit beaucoup de mal, y en a-t-il dans celui qui n'est pas remarqué? Que M. de Chateaubriand laisse siffler autour de lui les serpens de l'envie, qu'il se moque des rugissemens de l'impie; qu'il pardonne aux esprits délicats qui aiment le fini en tout, quelques boutades légitimes; qu'il profite des conseils de l'amitié, des critiques même de la haine s'il les trouve justes; qu'il soit à lui-même son plus sévère censeur, et qu'il soit tranquille sur le sort de son ouvrage. Il faut convenir qu'il a plus d'une fois répondu aux critiques en habile homme, il s'est corrigé. Toujours l'extraordinaire n'est pas le beau; entre le piquant et le singulier, le sublime et le bizarre, souvent les nuances sont assez légères; elles échappent à l'écrivain dominé par l'imagination, tandis qu'elles sont aperçues du froid et sévère lecteur. Disons ici que l'auteur se dépouillera quand il voudra de tout ce qui peut s'éloigner de la parfaite pureté du goût qui caractérise les grands écrivains du siècle de Louis XIV; nous en avons pour garant la manière même dont il a écrit la belle Défense du Génie

du Christianisme, et la supériorité de cette nouvelle édition sur la première; dans cette seconde édition, plusieurs chapitres de raisonnement ont été fortifiés, des images ont été adoucies ou retranchées; il est remarquable que cet ouvrage, où les talens de l'imagination dominent si fort, soit si plein d'érudition et de recherches. N'oublions pas de dire que l'auteur a fait, dans son Avertissement, l'aveu de quelques erreurs graves dans lesquelles il était tombé, aveu qu'il fait avec une candeur qui l'honore auprès des gens de bien . .

Coup-d'all rapide sur le Génie du Christianisme, etc.

(Trois Extraits (\*) publiés dans la *Décade Philosophique et Littéraire*, N. os 27, 28 et 29 de l'an dix, composent cette brochure.)

## Article premier.

Qu'est-ce que cet Ouvrage? Est-ce un livre dogmatique, ou une poétique, un traité de philosophie morale?

Si c'est le premier, la partie poétique est de trop, on n'est pas ce qu'elle devait être. Elle est

<sup>(\*)</sup> On les attribue à M. Ginguené.

remplie d'images profaues que la religion du Christ, et encore plus la religion des papes proscrit. La poésie des prophètes, du psalmiste et des hymnographes, est la seule qu'elle approuve; à ses yeux

austères, tout le reste est vanité.

Si c'est une poétique, ou un traité sur le parti que les poëtes modernes pouvaient tirer de la religion chrétienne, (et ce sujet pouvait être riche et intéressant à traiter) toute la partie dogmatique est au moins superflue. Si Aristote s'était proposé d'analyser dans sa poétique l'emploi que les grands poëtes grecs avaient fait de la mythologie, et celui qu'on en pouvait faire encore, il n'eût certainement pas commencé par démontrer la vérité de tous les dogmes du polythéisme; c'était l'affaire des hiérophantes et des prêtres de Jupiter. (1)

Je jetterai seulement ici quelques réflexions, non sur le fond des choses, mais sur la manière dont il les traite; et ce sera encore presque sans ordre et à mesure que les objets s'offriront à moi, pour mieux éviter tout ce qui aurait l'air d'une discussion en règle.

Ce qu'il y a de particulier dans notre jeune auteur, c'est que ce qui paraît aux plus robustes croyans, être au-dessus de la raison humaine, en exiger l'humiliation et même le sacrifice, n'est

Note des Éditeurs.

<sup>(1)</sup> Les critiques qui ont combattu le Génie du Christianisme, ayant perpétuellement répété cette objection, en feignant de se méprendre sans cesse sur le but et l'intention de l'auteur, nous obligent à nous répéter nous-mêmes, et à renvoyer encore le lecteur à la Défense de l'ouvrage : elle répond complétement aux critiques.

qu'au niveau de la sienne, et qu'il semble réellement comprendre ce que tous les docteurs traitent d'incompréhensible (1). Des mystères! il n'y a, selon lui, rien de si conferme à la nature de notre esprit et de notre ame. Rien de beau, de doux, de grand dans la vie que les choses mystérieuses. Mystère dans les sentimens, dans les vertus, dans les sciences, dans les plaisirs de la pensée, dans les forêts et les solitudes, dans les monumens hiéroglyphiques, enfin dans l'homme lui-même. Confondant ainsi le mystère avec les mystères, il conclut qu'il n'est donc pas étonnant que les religions de tous les peuples aient eu leurs choses impénétrables ou leurs mystères.

C'est si bien l'imagination qui le plus souvent le domine dans sa partie démonstrative et dogmatique (2), que lorsqu'il traite, par exemple, du mystère de l'incarnation, saisi tout-à-coup d'enthousiasme à l'idée des beautés célestes de Marie, il fait un appel aux poëtes, et les invite à la chanter, à la peindre assise sur un trône de candeur, brillante sur ce trône comme une rose mystique. (3)

<sup>(1)</sup> Il ne s'agit pas ici de la foi de l'auteur : il ne parle et ne veut parler que de la beauté des mystères.

Note des Editeurs.

<sup>(2)</sup> C'est reprocher à l'auteur d'avoir fait ce qu'il voulait faire.

Note des Édit.

<sup>(3)</sup> Les expressions soulignées par le critique sont tirées des prières de l'Eglise.
Note des Édit.

Sa prédilection pour les descriptions poétiques (1) brille encore dans celle qu'il fait de Moïse descendant de la montagne avec les tables du Décalogue. Il s'agissait de comparer cette loi avec celles des législateurs anciens, et d'en montrer la supériorité. Il commence par traduire sèchement les premières; il en tronque ou mutile quelques-unes, comme celles de Pythagore; il omet en entier les lois de Platon, sous prétexte qu'elles n'ont point été mises en pratique; enfin, il les récapitule toutes inexactement, tâche de les mettre en contradiction, et leur oppose des objections dont celle-ci peut faire apprécier la justesse. Une loi de Minos déclare infàme quiconque n'a point d'ami. « Ce législateur, dit M. de Chateaubriand, a donc déclaré infàmes tous les infortunés? » Si l'on concluait de cette fausse conséquence, qu'il n'a jamais lui-même été l'ami d'aucun malheureux, qu'aurait-il à dire?

Après avoir traité avec cette légéreté toute la sagesse antique, il en vient à la loi de Moïse, et par une marche contraire, il s'entoure en quelque sorte des mêmes prestiges dont s'environna ce législateur, et cherche à faire sur ses lecteurs àpeu-près le même effet qu'il produisit sur les Hébreux. Voyez, dit-il, cet homme qui descend de ces hauteurs brûlantes; et il nous étale, le plus magiquement qu'il peut, toute cette phantasmagorie; sans oublier qu'à l'horizon se déploie la chaîne du Liban avec ses éternelles neiges et ses cèdres fuyant dans le ciel, ce qui est beau sans doute en poésie et en peinture, mais ne fait

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Toujours le but de l'auteur méconnu.

rien à la beauté des lois du Décalogue (1); sans oublier encore que la postérité de Jacob se voile la tête dans la crainte de voir Dieu et de mourir, ce qu'on avait fait très-prudemment de leur recommander, mais ce qui ne prouve pas trop puissamment la réalité de ce qu'ils virent. (2)

Si l'imagination joue un si grand rôle dans les premiers livres, où l'auteur traite des mystères, des sacremens, des vertus, de la tradition de Moïse et d'autres objets qui exigent qu'il s'enfonce dans les ténèbres de la chronologie antediluvienne, on doit penser qu'elle prend encore un plus grand essor dans celui où il démontre, à sa manière, ce qui a déjà été démontré tant de fois, l'existence de Dieu par les merveilles de la Nature. Il y a donné carrière au talent descriptif, qu'il possède à un degré peu commun, et dans lequel il n'aurait peutêtre aujourd'hui qu'un rival ou du moins qu'un maître, si de fréquentes exagérations, des bizarreries, des expressions de mauvais goût et même des fautes de langue ne défiguraient trop souvent son style. (3)

<sup>(1)</sup> Mais le but de l'auteur n'est-il pas tonjours de répondre à ceux qui prétendent qu'il n'y a ni beauté, ni grandeur dans les scènes, les souvenirs et les traditions du Christianisme?

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> On voit bien quelles sont ici les intentions du critique: mais comment oublie-t-il que les Grecs eux-mêmes (V. Homère) détournaient la tête dans la crainte de voir les dieux et de mourir? Il a donc pris un usage général de l'antiquité, pour un commandement particulier de Moïse.

Note des Édit.

<sup>(3)</sup> M. de la Harpe, qui préparait une défense du Génie du Christianisme, disait que parmi les ouvrages d'une aussi grande

En parlant du chant des oiseaux, il s'étudie surtout à peindre celui du rossignol; mais par malheur il ne semble connaître que le rossignol des poëtes et non celui de la nature. Ce n'est que dans Virgile que la plaintive Philomèle chante encore quand elle a perdu ses petits. Dans nos bois, dès qu'ils sont éclos, elle ne chante plus : elle ne fait plus entendre, en cherchant pour eux de la nourriture, qu'une espèce de petit cri importun, suivi d'un croassement désagréable, et qui n'a pas le moindre rapport avec son premier chant. C'est donc absolument à faux que porte tout ce que l'auteur s'efforce d'ajouter d'ingénieux et de neuf à la description touchante, mais idéale, de Virgile . . . .

Les oiseaux en général lui portent malheur. En parlant de cette partie si intéressante de l'histoire naturelle, il semble avoir fait vœu de n'être jamais dans la nature (1). Il fait passer à l'hirondelle, l'été aux ruines de Versailles, et l'hiver à celles de Thèbes. Il pouvait se figurer dans ses courses lointaines, que Versailles était en ruines; mais comment, depuis son retour, n'a-t-il pas sacrifié

étendue, il était un de ceux qui présentaient le moins de fautes de langue. Quant aux autres taches dont parle le critique, elles ont presqu'entièrement disparu dans les éditions subséquentes : et des littérateurs distingués trouvent même que l'auteur s'est soumis trop facilement à des jugemens qui n'avaient pas une grande autorité.

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> On pourrait croire que l'auteur, qui a passé une partie de sa vie dans les forêts, a plus de connaissance en histoire naturelle que le critique.

cette opposition fausse, et qui ne porte sur

rien? (1)

La poule d'eau qui se perche quelquesois sur les châteaux, ne manque pas à ses yeux de choisir de présérence les armoiries sculptées dans les murs; et quand elle s'y tient immobile, on la prendrait pour un oiseau en blazon, tombé de l'écu d'un ancien chevalier. Ceci n'est pas une vision commune; et il n'y a peut-être pas deux têtes d'hommes que la vue d'une poule d'eau pût faire ainsi rêver de châteaux, d'armoiries, d'écussous, de sable ét de merlettes. (2)

Il divise les athées en deux classes bien distinctes. « Les premiers, conséquens dans leurs principes, déclarent sans hésiter, qu'il n'y a point de Dieu, point d'ame, point de différence essentielle entre le bien et le mal, que le monde appartient aux plus forts et aux plus habiles, etc. » Du moins, ajoute-t-il, ceux-ci sont-ils francs, s'ils sont atroces. — Je ne crois pasqu'il soit fort commun d'entendre prêcher une telle doctrine. Il y aurait, avec l'atrocité, trop de mal-adresse dans cette franchise. Mais on a vu de tout temps des hommes qui affichaient un grand respect pour la religion, donner tout, dans leur conduite, à l'empire de la force et de l'habileté. Les Borgia, les Henri VIII, les Cromwel,

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Mais comment un homme d'esprit fait-il lui-même une pareille objection? Et quand l'auteur cite les ruines de Versailles, est-ce des murs ou des grandeurs qu'il veut parler?

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Pourquoi non, quand la poule d'eau est perchée sur les armoiries sculptées dans les murs?

les Louis XI, ne professaient point l'athéisme, et ce sont pourtant là de ces forts et de ces habiles à qui le monde appartient. Ils ont, proportion gardée, dans les rangs inférieurs et dans les conditions communes, des imitateurs qui savent s'emparer, par les mêmes moyens, de ce qui est à leur portée, et de ce qui est pour eux le monde; ce ne sont point non plus des prédicateurs d'athéisme; et quand cela sert à leurs vues, ce sont même de fort

bons chrétiens.

Les athées de la seconde espèce sont ce que l'auteur appelle les honnêtes gens de l'athéisme, les hypocrites de l'incrédulité. « Absurdes personnages, mille fois plus dangereux que les autres, et qui, avec une douceur feinte, se porteraient à tous les excès pour soutenir leur système. » Voilà de bonnes et fortes injures qui prouvent ce que l'auteur pourrait se permettre pour soutenir le sien. Mais enfin cela ne nous dit pas quels sont ces hypocrites abominables, quel est le système de ces hommes affreux. Le voici enfin, et l'on doit s'attendre à frémir de la tête aux pieds. « Ces hommes prétendent que l'athéisme ne détruit ni le bonheur, ni la vertu, ni les justes autorités de la vie, et qu'il n'y a point de condition où il ne soit aussi profitable d'être incrédule que d'être religieux. » Mais si ces monstres-là veulent propager leur doctrine, ils prêchent sans doute d'exemple. On les voit heureux dans leur intérieur, vertueux dans leurs actions publiques et privées, obéissans aux justes autorités, c'est-à-dire aux lois, et à ceux qui ont été légitimement choisis pour en être les organes; contens de leur condition, et ne calculant jamais ce qu'ils doivent croire ou ne pas croire en religion, pour savoir ce qu'en morale pratique ils

ont à suivre ou à éviter. Alors je ne vois pas quel intérêt ils auraient à être des hypocrites, ni ce qu'il y a d'absurde en eux, ni de quel danger ils peuvent être pour la chose publique, ni à quels excès ils pourraient se porter pour soutenir leur système, sans être convaincus par cela même d'en

avoir changé.

Et remarquez bien qu'on ne les accuse pas ici d'être des athées; qu'en effet, d'après les opinions mêmes qu'on leur donne, ils ne doivent ni professer l'athéisme, ni chercher à le propager. On les accuse seulement d'avoir assis leur bonheur, leurs devoirs et ceux des autres, sur des bases qu'ils jugent plus solides, moins mobiles et plus universelles que des opinions religieuses. Peut-être cela paraît-il absurde et exécrable dans les royaumes de la solitude; mais dans tout état civilisé, dans toute grande association politique, la question est de savoir si, sans s'inquiéter de ce qui regarde la croyance, qui est une affaire entre Dieu et les hommes, on ne gagnerait pas infiniment à poser sur de tels fondemens l'édifice de la morale, qui est l'affaire des hommes entr'eux. (1)

Au lieu de cela l'auteur examine s'il est de l'intérêt de l'homme malheureux ou de l'homme heureux d'être athée; ce n'est point du tout là la question. Tous les grands capitaines de l'antiquité ont été remarquables par leur religion. Fort bien; mais il ne fallait pas mêler Épaminondas et Scipion avec Alexandre.

<sup>(1)</sup> Ce passage explique pourquoi le critique a si peu goûté l'ouvrage et entendu l'auteur.

Note des Edit.



Des anciens il passe aux modernes. . . .

Des généraux et des armées, l'auteur s'élève jusqu'aux gouvernemens et aux chess des empires. Il demande si ceux qui gouvernent les peuples doivent nier la divinité. — Et pourquoi la nieraientils? Qui le leur a jamais conseillé? (1)

## Article second.

Notre auteur est peu difficile en transitions; après avoir épuisé tout ce qui regarde la croyance et le dogme, il déclare que ce sujet le mène naturellement à parler des effets du christianisme dans la poésie, la littérature et les beaux-arts. Naturellement ou non, cette partie qu'il iutitule, Poétique du Christianisme, est la principale; on voit que c'est pour elle que le reste est fait, et peut-être aurait-il dû s'y borner; mais dans cette partie même, qui contient deux volumes entiers, on retrouve à chaque instant les mêmes vices que dans la première.

Il fait d'abord une revue des principaux poëmes où le merveilleux du christianisme remplace la mythologie; et le premier qui s'offre à lui est celui du Dante. On est surpris qu'il n'en parle

<sup>(1)</sup> Ce premier article est terminé par une digression sur le système représentatif et sur l'origine de la puissance suprème, que nous nous abstiendrons d'insérer, parce qu'il ne s'agit point ici des opinions politiques du critique.

qu'en douze lignes, et seulement pour dire qu'il n'en dira rien.

Il parle en général plus convenablement de Milton que du Tasse; et l'on voit qu'il le connaît mieux.

Une observation très-juste, parmi celles que l'auteur fait sur la Henriade, mais qu'il n'a pas faite le premier, c'est que dans ce poëme, dont le christianisme est en quelque sorte le sujet, il n'y a pas assez des rites, des cérémonies, des croyances, en un mot du merveilleux propre à cette religion. Il indique quelques-uns des ressorts que le poëte aurait dù employer; mais est-il bien vrai qu'il eût pu trouver chez nos Saintes des puissances aussi grandes que celles des déesses antiques, et des noms aussi doux que ceux des grâces? Chez une nation déjà revenue de bien des illusions, et prompte à saisir le côté ridicule des choses, telle que la nôtre l'était au sortir de la régence, c'était une machine poétique bien délicate à manier qu'une Sainte.

Dans les livres suivans, l'auteur entre plus particulièrement dans son sujet; il examine les rapports de la poésie avec les hommes, d'abord quant aux caractères, ensuite à l'égard des passions. Il divise les caractères en naturels et sociaux: les premiers sont les époux, le père, la mère, le fils, la fille; dans les seconds, il ne considère que le prêtre et le guerrier. Il établit dans autant de chapitres, que tous ces différens caractères ont reçu de la religion chrétienne un perfectionnement qui se remarque dans les ouvrages soit épiques, soit dramatiques, dont le sujet est tiré de cette religion. L'on pourrait n'être pas toujours de son avis dans les comparaisons qu'il fait de quelques scènes célèbres de l'antiquité avec des scènes modernes; on pourrait aussi ne pas confondre, comme il le fait toujours, ce qui est l'effet du christianisme. avec ce qui lui est contemporain: mais on ne peut méconnaître un mérite réel dans cette partie de son travail; elle a, sur-tout pour les admirateurs des anciens, celui d'un sentiment profond de leurs beautés : l'auteur ne leur préfère que des beautés d'un ordre qu'il regarde comme surnaturel; il les met au-dessus de tout le reste.

Parvenu au caractère du guerrier, il soutient, d'après l'idée qu'il se fait du beau idéal, la supériorité des temps chevaleresques sur les temps héroïques; et il rapporte cet avantage au christianisme. Tout cela peut également se soutenir et se combattre; mais il fallait rester dans ces thèses générales, et ne pas aller jusqu'à établir un parallèle suivi entre le chevalier et le vrai chrétien; car dans l'énumération de leurs vertus, il s'en trouve dont le rapprochement fait remarquer entr'eux des

différences trop sensibles.

Par exemple: « Le chevalier s'en allait à travers le monde, secourant la veuve et l'orphelin. Voilà la charité chrétienne. » Je veux que jamais les chevaliers ne courussent d'aventures que pour exercer ces bonnes œuvres, reste toujours leur manière un peu brutale de pratiquer la charité chrétienne. Ce n'est point, si je ne me trempe, à grands coups de lance, de dague et d'épée à deux

fendans, que l'évangile recommande aux hommes d'exercer entr'eux la charité. (1)

Quand l'auteur vieut à traiter de la poésie sous le rapport des passions, il entreprend de démontrer qu'un bon chrétien est mieux initié qu'un autre dans les secrets de leur peinture; mais il pose dès son premier chapitre un principe qui suffit seul pour ôter toute créance à ce qu'il dit. On ne saurait trop, dit-il, analyser la pensée; (ce qui, par parenthèse, absout les idéologues et répond aux anathèmes lancés contre eux ) mais il n'en est pas ainsi des sentimens. « Vouloir les approfondir, n'est pas preuve de savoir, mais d'ignorance : il ne faut pas toujours laisser tomber la sonde dans les abymes du cœur; les vérités qu'il contient sont du nombre de celles qui demandent le demi-jour et la perspective, etc. » Et si vous n'approfondissez pas les sentimens, comment voulez-vous les peindre? Si le cœur a des abymes où vous n'osiez pas jeter la sonde, comment les connaîtrez-vous? Prétendre qu'on ne doit examiner qu'au demi-jour et dans la perspective les vérités qu'il contient, n'est-ce pas avouer clairement que ce ne sont point ces vérités que vous voulez convaître et que vous voulez peindre, mais ce qu'il conviendra au succès de vos opinions que vous preniez vous-même, et sur-tout que vous donniez pour des vérites? (2)

Note des Edit.

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Toujours le but de l'ouvrage méconnu.

<sup>(2)</sup> Ces contradictions apparentes se détruisent à la lecture du chapitre tout entier.

Que tout cela soit favorable aux passions, à leur exaltation, et par conséquent, sous un certain rapport, à la poésie épique et dramatique qui s'alimeute de leurs mouvemens et de leurs effets, je ne dis pas le contraire; mais je nie que ce soit là un système moral utile à l'homme en société; et je soutiens qu'il est urgent d'en établir un autre plus convenable au point où sa raison est parvenue (1), mais qui n'ait pas, comme tous ceux qu'on a proposés jusqu'ici, le défaut de laisser oisive la seusibilité de l'homme et de ne vouloir parler qu'à sa raison.

Qu'oppose à cela (2) l'auteur de cet ouvrage? Des contradictions et des chimères. Il veut une morale, mais toute religieuse (3); il veut une religion, mais toute poétique (4); il veut enfin que cette religion soit le christianisme; et méconnaissant en elle ce caractère sombre et sévère qui damne pour un désir et punit une pensée par d'éternels supplices, il assure qu'elle a charmé l'esprit par un rayon de lumière, sans détruire la partie poétique de l'ame en lui ôtant le champ

<sup>(1)</sup> Puisque le critique ne dit pas le contraire de l'auteur, ce dernier a donc raison dans ce qu'il prétendait prouver? Quant à cet autre système moral à établir, dont parle le critique, l'expérience a amené le dégoût.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> A quoi? à ce système moral sur lequel le critique ne s'explique pas?

Note des Édit.

<sup>(3)</sup> Ainsi que tous les grands législateurs.

Note des Edit.

<sup>(4)</sup> Non toute poétique, mais pleine de grandeurs et d'images.

Note des Edit.

des découvertes et des désirs : il pose en fait que l'expression dramatique des passions a gagné cent pour cent à l'établissement du christianisme; que si la Phèdre de Racine, par exemple, est supérieure à celle d'Euripide, c'est que Racine était chrétien, ce qu'en effet Euripide n'était pas, et que la Phèdre française est la chrétienne réprouvée, la pécheresse tombée vivante entre les mains de Dieu; que dans la dévote Julie, l'amour est une voix troublée qui sort d'un sanctuaire de paix, un cri d'amour que prolonge en l'adoucissant, l'écho religieux des tabernacles: choses que personne n'avait encore aperçues dans la Nouvelle Héloïse, et qui changent en livre de piété ce roman jusqu'à présent regardé comme tant soit peu profane (1); que la véritable Héloise, l'amante d'Abailard, celle qui nous a laissé des lettres enflammées, offre la nature rebelle, saisie toute vivante par la grâce, et qui se débat vainement dans les embrassemens du ciel : image très-vive et très-passionnée, en supposant qu'on entende ce que c'est que les embrassemens du ciel, mais qu'on pourrait à la rigueur trouver médiocrement chrétienne.

Un des grands mérites qu'il trouve dans cette passion, et qu'elle a en effet, si tant est qu'en puisse appeler cela un mérite, c'est qu'elle est profondément mélancolique, et qu'elle nous traîne

<sup>(1)</sup> J. J. a voulu donner à Julie un caractère religieux: il l'appelle lui-même dévotc.

Note des Édit.

à l'ombre des cloîtres et sur les montagnes. Reconnaissons, si l'on veut, cette propriété comme très-favorable à certains genres de poésie : mais n'existe-t-il donc point de passions plus généreuses et sur-tout plus sociales, dont on puisse remplir et rassasier le cœur de l'homme? Soyons de bonne foi; quand il serait vrai que ces Antoine et ces Jérôme combattant dans les déserts corps à corps avec leurs passions, armés contre elles de pleurs et de jeunes, ou chargeant de lourds fardeaux leurs épaules pour dompter une chair révoltée; que ce Polyeucte même, dont Corneille a prouvé que le caractère était très-poétique, si toutefois il n'a pas prouvé mieux encore qu'il était très-propre à faire ressortir le caractère éminemment poétique de Pauline; enfin, quand il serait vrai que tous ces caractères passionnés, c'est-à-dire fanatiques, seraient poétiques et dramatiques par excellence, il n'en résulterait rien en faveur de la religion qui les rendrait tels; il n'en résulterait pas sur-tout que l'on dût les choisir ou les présenter pour modèles, à moins que, parce qu'elles sont trèspoétiques et très-dramatiques, les familles de Pélops et d'Atrée ne soient aussi pour les familles des modèles à offrir et à suivre. (1)

Mais voici une autre propriété du christianisme que l'auteur regarde comme une de ses beautés, et dont il est possible que les profanes jugent tout autrement; c'est de jeter l'ame dans ce qu'il nomme

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Ici les aveux du critique donnent complétement raison à la thèse que soutient l'auteur. La proposition que le critique veut établir à la fin, s'éloigne de l'objet et ramène une question différente.

En reprenant le cours de sa poétique, il examine le christianisme sous le rapport du merveilleux, et le met à cet égard comme à tous les autres, bien au-dessus du polythéisme. Les anciens, selon lui, n'ont point connu la poésie descriptive; elle est née du christianisme, et il en trace l'histoire: ensuite Dieu, les Anges de lumière, ceux de ténèbres, et les Saints, effacent poétiquement tous les Dieux et les demi-Dieux de la fable. . . .

Le christianisme n'est pas moins favorable aux beaux arts qu'à la poésie; il ne l'est pas moins à toutes les parties de la littérature, philosophie, histoire, éloquence, qu'à la poésie et aux arts : c'est là ce que l'auteur se propose de démontrer dans les quatre livres suivans. Je ne le suivrai point dans ses démonstrations : on connaît désormais son

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> L'auteur, ainsi que le critique, blàme ces inutiles réveries, qu'il n'attribue point au christianisme. Voyez sa Défense, sur René, à la fin de ce volume.

système, et sa ferme résolution de voir la religion chrétienne dans tout ce qu'offrent de bon les temps modernes; l'irréligion dans tout ce qu'ils ont de mauvais; et leur supériorité sur tout ce qu'ont produit les temps anciens, par le seul effet du christianisme. Cela m'engagerait d'ailleurs dans une discussion du fond que j'ai résolu d'éviter, et que, selon toute apparence, nos lecteurs ne regretteront pas. (1)

## Article troisième.

C'est encore tout naturellement que l'auteur se trouve ramené d'Atala au culte chrétien. Il a pris son parti sur ces sortes de transitions; prenons aussi le nôtre; et puisqu'il s'est cru obligé de parler des cloches avant de traiter de ce qui regarde les églises, les ornemens, les chants et les prières, commençons aussi par les cloches.

Il n'a pas attendu jusqu'à ce moment à se passionner pour elles. On voit, dès son second volume, que René n'est que son interprète quand il s'écrie: « Oh! quel cœur si mal fait n'a tressailli au bruit des cloches de son lieu natal, de ces cloches qui frémirent de joie sur son berceau, qui annoncèrent son avénement à la vie, qui marquèrent

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Là commence ce dégoût des critiques pour le second volume, dont l'auteur parle dans sa Défense. Ce sont, au jugement de tout le monde, les deux plus forts de l'ouvrage. Le critique ne suivra point l'auteur dans ce qu'il dit sur l'éloquence, etc. En effet, il serait aussi difficile de prouver que Bossuet, Massillon, etc. ne sont pas éloquens, qu'il le serait de nous persuader qu'ils ne doivent pas leur éloquence au christianisme.

On doit convenir qu'il n'y a rien de plus beau ni de plus touchant dans tout ce qui a jamais été dit

sur les cloches.

Quand on s'est imposé la tâche de tout défeudre, dans une cause excessivement complexe, ou se condamne quelquefois à de singuliers raisonnemens (1)! L'auteur peut-il s'être fait illusion sur ceux qu'il oppose aux gens qui voudraient que le peuple pût comprendre à l'église ce qu'on lui chante et ce qu'il chante? « Nous ne voyons pas, dit-il, ce que la langue de Virgile, et même en certains temps et en certains lieux la langue d'Homère, peut avoir de si déplaisant. » Je ne le vois pas plus que lui pour mon compte, et pour le compte de ceux qui ont été comme nous, ou mieux que nous, instruits dans ces deux langues; mais il ne s'agit point de leur beauté (2); il ne s'agit même pas de savoir si le latin des chants d'église doit plaire ou déplaire, littérairement parlant, à proportion que l'on sait plus ou moins la langue de Virgile, mais si l'on peut se joindre en esprit et en vérité à des prières proférées dans une langue qu'on ne sait pas. (3)

<sup>(1)</sup> Il en est de même quand on veut tout critiquer.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Précisément c'est de cela qu'il s'agit.
Note des Édit.

<sup>(3)</sup> L'auteur remarque, dans ce chapitre, que toutes les prières chrétiennes sont traduites en français, dans les Heures

L'auteur passe à une explication métaphysique difficile à qualifier. « Il y a , dit-il, une chose trèsremarquable: des oraisons en langue latine paraissent redoubler le sentiment religieux de la foule. Ne serait-ce point un effet naturel de notre penchant au secret! Dans le tumulte de ses pensées et le fond de misère qui compose sa vie, l'homme, en prononçant des mots peu familiers ou même inconnus, croit demander toutes les choses qui lui manquent et qu'il ignore: le vague de sa prière en fait le charme, et son ame inquiète, qui sait peu ce qu'elle désire, aime à former des vœux aussi mystérieux que ses besoins. » On voit que l'auteur est fidelle à cet amour pour le mystère, dont nous avons déjà vu d'autres preuves.

Il examine ensuite ce qu'on appelle, selon lui, la niaiserie et la barbarie des cantiques saints. Il cite en leur faveur des versions poétiques de Malherbe, de Rousseau et de Racine. Il reste prouvé que Malherbe, Rousseau et Racine ne sont ni niais ni barbares; mais est-ce bien là ce qu'il fallait démontrer? (1)

Après les cloches et le latin, vient le dimanche. L'auteur en appuie l'éloge sur des raisons arithmétiques et géométriques que je ne discuterai pas :

ponr le peuple, et que cette coutume de chanter en latin a été d'un immense avantage aux lettres, en consacrant la langue de Virgile.

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Ce n'est pas le talent de ces grands poëtes que l'auteur veut faire admirer; mais la beauté des passages qu'ils ont traduits des livres saints.

Note des Édit.

c'est désormais un procès jugé. Il y fait aussi intervenir les choses physiques. « Non-seulement l'homme, dit il, mais le bœuf ne peut labourer neuf jours de suite; au bout du sixième, ses nugissemens semblent demander les heures marquées par le Créateur pour le repos général de la nature.» Et il met en note: Les paysans disaient: Nos bœufs connaissent le dimanche et ne veulent pas travailler ce jour-là. — L'usage de labourer avec des bœufs n'est connu que dans quelques-uns de nos départemens; on voit donc bien quels étaient les paysans qui observaient dans leurs bœufs cette répugnance (1).

Les chapitres suivans sont consacrés à l'explication de la messe, à la description et à l'éloge de la Féte-Dieu, des Rogations, des Rois, de Noël, et des autres fêtes du christianisme. L'explication m'a paru faible, mais le zèle de l'auteur se soutient dans les éloges, et son talent dans les descriptions.

Les funérailles viennent ensuite, celles des grands, du guerrier, des riches, des pauvres, qui toutes sont décrites avec leurs couleurs propres; l'étiquette des rangs y est fidèlement observée: car les grands et les petits ont dans la mort, comme dans la vie, leurs pompes et leur nudité. Les prières de l'Eglise sont peut-être les mêmes pour les uns et pour les autres; mais est-il vrai, comme le dit l'auteur, que le grand nom de chrétien met tout de niveau dans la mort?

<sup>(1)</sup> Sans relever l'intention bénigne du critique, nous nous contenterons de lui faire observer que la moitié (pour ne pas dire les trois quarts) de la France laboure avec des bœufs.

Il y a un livre entier sur les tombéaux : il n'est pas long, et la matière est riche, puisque l'auteur jette un coup d'œil sur ceux de presque toutes les nations auciennes et modernes. Faut-il le louer de cette sobriété qu'on désirerait dans plusieurs autres parties de son ouvrage? Faut-il regretter que dans un sujet si bien assorti à la teinte habituelle de ses idées et de son style, il ne se soit pas plus étendu? Au reste, en parlant des tombeaux, qui aurait-il eu à convertir? et qui nie l'intérêt qu'ils inspirent?

L'histoire de la vie de Jesus-Christ, celle du clergé qui ne lui ressemble guère, du clergé séculier avec sa hiérarchie, du clergé régulier avec toutes ses religions ou tous ses ordres, l'éloge des constitutions monastiques, le tableau des mœurs et de la vie des moines cophtes, maronites, trappistes, chartreux, missionnaires, etc. etc. occupent successivement l'auteur, mais ne doivent pas nous occuper (1). Les descriptions, les faits, quelquefois même les fables ou les bruits populaires, tout lui sert, tout a ses beautés, son charme, poésie. M. de Chateaubriand se complaît à les décrire (les trappistes); il s'extasie sur le frère, il faut mourir, que ces spectres macérés et taciturnes se disaient lorsqu'ils se rencontraient entre eux : il appelle cela de la morale en action. Et le trappiste mourant, de quelles couleurs sombres et fidèles il le peint! c'est, selon lui, de la haute philosophie.

<sup>(1)</sup> C'était cependant là la partie essentielle; mais l'auteur est trop fort ici, et il faut se taire sur ce second volume.

Je ne le suivrai point dans son livre des missions étrangères, au Levant, à la Chine, au Paraguay, à la Guyanne, aux Antilles. C'est trop de chemin après une si longue route: franchement, je suis un peu las du voyage, et peut-être ne le suis-je pas seul. Ce livre est pourtant un des plus intéressans de l'ouvrage (1); l'auteur admire de bonne foi des sacrifices et des actes de dévouement et de courage, admirables en effet, quel qu'en fût le motif, lorsqu'ils n'ont pas troublé des nations heureuses, innocentes et paisibles. (2)

J'espère que l'auteur ne me confondra cependant ni avec ceux qu'il croit capables de se réjouir des tourmens de ces confesseurs de la foi, ni même avec ceux qu'il nomme par dérision les sages, qui demandent, dit-il, avec une pitié superbe ce que ces moines allaient faire dans les déserts de l'Amérique. Il est dommage qu'il ait gâté, par de pareils traits d'aigreur, des descriptions et des récits faits pour intéresser tout lecteur sensible.

Voici un trait d'un autre genre, où l'esprit de parti, j'oserai le dire, se montre dans toute sa laideur. L'auteur, dans son chapitre des missions des Antilles, cite des passages touchans d'un bon missionnaire, le père Dutertre, sur la vie, les travaux et les peines des malheureux noirs. C'est

<sup>(1)</sup> Etrange contradiction du critique! il ne suivra pas l'auteur dans ce livre qui est un des plus intéressans.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Il a fait plus que les admirer : c'est peut-être à son livre qu'est dû le rétablissement de ces institutions sublimes.

à en parler ainsi qu'il voudrait que l'on se fût borné. « Avec de grands mots, dit-il, on a tout perdu : on a éteint jusqu'à la pitié ; car qui oserait encore plaider la cause des noirs, après les crimes qu'ils ont commis?» Qui? tout homme raisonnable et sensible; tout ami de l'humanité. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, et je ne suis nullement tenté d'entamerici une discussion intempestive. « Tant nous avons fait de mal! poursuit l'auteur; taut nous avons perdu les plus belles causes et les plus belles choses! (1) » Et il ajoute, dans une note sur les belles causes et les belles choses que nous avons perdues : « Cette vérité est bien sensible aux représentations des tragédies de Corneille. Le spectateur demeure presque froid aujourd'hui aux scènes sublimes des Horaces et de Cinna. Derrière tous ces mots admirables, Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays, etc., on ne voit plus que du sang, des crimes et le langage de la tribune de la Convention. » (2)

Aveugle et passionné jeune homme! dites, dites encore que vous n'êtes point animé par l'esprit de parti! Eh! qu'est-ce donc qui a desséché dans votre cœur la fibre généreuse qui frémissait doucement au mot de patrie, à l'idée de mourir pour elle, et aux vers républicains de Corneille? Vous n'êtes point animé par l'esprit de parti! et désormais, dès qu'on exprimera devant vous ces sentimens si

<sup>(1)</sup> Eh! qu'y a-t-il de plus raisonnable que ce que dit ici l'auteur? Qu'on jette les yeux sur Saint-Domingue.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'un fait.

Note des Edit.

nobles, si doux, si naturels à l'homme, vous ne verrez plus que du sang, des crimes et un langage de tribune!

Du sang! ah! voyez du moins celui de ce million de Français, versé pour une cause dont on ne pourra pas plus, dans l'avenir, obscurcir la beauté que nier la justice; versé pour empêcher l'invasion et l'asservissement de la France; pour y fonder la liberté, la couvrir d'un éclat que rien n'effacera dans la mémoire des hommes, et conquérir enfin une glorieuse paix.

Des crimes! Hélas! sans doute, et de bien funestes pour cette cause même qu'ils ont ternie et compromise, mais que l'équitable histoire ne confondra point avec eux. Mais ne confondez-vous pas vous-même, avec ces crimes, le renversement

du trône et la fondation de la république? (1)

La convention et sa tribune, la tribune de la convention et son langage! Dites donc, si vous voulez être juste dans votre aversion (2) pour elle, le langage qu'y parlèrent souvent les factions qui l'opprimaient et dont le feu y était alimenté sans cesse par l'intrigue et l'or de l'étranger. . . .

Veut-on savoir à quoi tiennent ces incurables préventions, ces saillies (3) involontaires d'un

<sup>(1)</sup> C'est pour la troisième fois que le critique se sert de pareilles armes.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Eh! pourquoi l'auteur l'aimerait-il?
Note des Édit.

<sup>(3)</sup> Le critique vient de faire une saillie de trois pages contre l'aveugle et passionné jeune homme.

Note des Édit.

esprit de parti qu'il est plus aisé de nier qu'il ne l'est de s'en guérir? on n'a qu'à lire le livre V qui traite de la chevalerie; on y verra quels profonds regrets l'auteur donne à ces institutions guerroyantes; il les passe toutes en revue, et il admire tout : esprit, usages, mœurs, amours, fêtes, tournois, chevauchées par monts et par vaux, cartels, défis, galanteries dans les châteaux, où l'on sait bien ce qu'il advenait quelquefois aux chevaliers et aux dames; contes et devis gaillards des Troubadours, mélange bizarre de superstitions, de faits d'armes et de voluptés; tout cela était du bon temps, du temps de la sainte ignorance; tout cela lui plaît, l'enchante, et lui paraît sur-tout infiniment chrétien.

Une autre erreur où il semble être tombé, c'est d'imaginer que la révolution française a détruit la chevalerie, qui était assurément détruite depuis long-temps (1).

La philosophie et l'histoire ont reconnu les grands services rendus au genre humain par la religion chrétienne, sur-tout pour l'aider à sortir de l'effroyable barbarie où il tomba dans ces siècles qui séparent en quelque sorte les temps anciens des temps modernes. La récapitulation de ces bienfaits, par laquelle M. de Chateaubriand termine son ouvrage, en exagère quelques-uns, et serait susceptible d'examen dans plusieurs de ses parties. Par exemple, le bien que quelques papes ont fait aux lettres et aux arts est incontestable;

<sup>(1)</sup> Où l'auteur semble-t-il être tombé dans cette erreur bizarre?

mais est-ce comme chefs d'une religion qu'ils l'ont fait? est-ce par des moyens religieux qu'ils sont devenus ce qu'il fallait qu'ils fussent pour faire ce bien aux lettres et aux arts, et qu'ils se sont maintenus?....

En convenant des services dont les progrès de l'agriculture, la multiplication des hameaux, l'embellissement des villes, sont redevables aux ordres religieux, on pourrait faire à leur sujet les mêmes questions. L'aisance qui se répandait autour d'eux, l'abondance et l'hospitalité généreuse dont on jouissait dans les abbayes, dans les grands monastères, tout cela est encore indubitable; le monde, le siècle, avaient fort à s'en louer; mais le christianisme, la morale, l'exemple? L'auteur lui-même croit-il en donner une bonne idée quand il nous dit que «les dames montées sur leur palefroi, les preux cherchant aventures, les rois égarés à la chasse, frappaient, au milieu de la nuit, à la porte des vieilles abbayes, et venaient partager l'hospitalité qu'on donnait à l'obscur pélerin?» .

Enfin, l'influence que le christianisme a exercée sur la civilisation et sur la législation de l'Europe, ne peut être méconnue; malgré la différence des temps, s'il rentre dans son esprit et dans son caractère primitif, il peut encore en exercer sur les mœurs: mais l'auteur ne craint-il pas d'altérer cette vérité, et de la faire méconnaître à force d'exagération, quand il dit que le dernier des chrétiens, honnête homme, est plus moral que le premier des philosophes de l'antiquité!

Je n'ai d'humeur que contre moi-même de m'être occupé si long-temps et avec tant d'attention de cet ouvrage; non qu'il n'en valut la peine sous plus d'un rapport, mais je pouvais, comme tant d'autres, me tirer d'affaire avec quelques phrases tranchantes, quelques citations altérées ou tronquées, quelques bonnes ou mauvaises plaisanteries. Mécontent, peut-être par ma faute, et du plan de ce livre, et de son exécution, et des idées qui ne sont presque jamais, du moins à mon sens, justes et naturelles, et même du style, quoique dans plusieurs parties, et sur-tout dans la partie descriptive, il ait un degré de mérite que je me suis plu à reconnaître; persuadé qu'avec le talent de l'auteur, et même avec ses principes religieux, on pouvait être utile aux hommes et les porter à la vertu, sans prendre à tâche de les replonger dans ce que des hommes pieux regardent eux-mêmes comme de misérables superstitions (1); intimement convaincu que si la religion a fait du bien. et si elle peut en faire encore, la superstition n'a jamais fait et ne fera jamais que du mal; je me suis vu forcé, par cette véracité dont rien ne me corrige, à choquer peut-être l'opinion de quelques lecteurs, et, ce qui me serait plus pénible, exposé à blesser, contre mon penchant et mon intention, un homme d'esprit, que je n'ai jamais eu que des motifs d'estimer, sans en avoir aucun de m'en plaindre. (2)

Je suis plus fâché pour lui qu'il ait publiè cet ouvrage, qu'il ne peut l'être de ma critique et que

<sup>(1)</sup> Toujours le but de l'onvrage méconnu. L'auteur a cherché seulement à défendre la religion contre les railleries de l'impiété.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Voilà un singulier aveu après une telle critique.

Note des Édit.

je ne le serais pour moi, si l'on me démontrait qu'elle est fausse d'un bout à l'autre. On peut se consoler de s'être trompé sur un ouvrage, lorsqu'on a été de bonne foi; mais j'ose prédire à M. de Chateaubriand, que si quelques suffrages séduisans lui font maintenant illusion sur le succès de son livre, il regrettera beaucoup un jour de s'être avancé si à découvert et si loin (1) dans une route où ni la véritable piété, ni la raison ne peuvent le suivre; et que dans peu d'années, il sera peut-être moins content de cette éclatante publication que je ne le suis moi-même.

G.

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> Ce sont des paroles mystérieuses que le critique entend sans doute mieux que nous : mais quelles que soient les espérances dont il se flatte, il devrait savoir qu'un chrétien, même dans la persécution, ne regrette pas d'avoir confessé la religion de ses pères et cherché à la défendre.

EXTRAIT d'une Brochure in-8.°, de 166 pages, attribuée à un homme célèbre, et qui parut en l'an XI (1803), sous ce titre:

Notes critiques, Remarques et Réflexions sur le Génie du Christianisme ou Beautés de la Religion chrétienne.

Ouelques dévots à l'oreille chatouilleuse pourraient trouver une impiété, rien que dans ce titre : Beautés de la religion chrétienne. Quoi donc! diraient-ils, considérer la religion comme un objet d'agrément, la livrer à la poésie, cette profane si décriée par les objets de son culte, de ses hommages et de ses chants.... peut-être même par le choix de ses favoris! Et de quel droit la poésie oserait-elle en examiner les beautés? de quel droit, cette prostituée de Babylone, oserait-elle porter sur la vierge du sanctuaire le même œil dont ces femmes viles et flétries examinent les beautés qu'elles rencontrent, dans l'espoir de trafiquer de charmes nouveaux depuis qu'elles ont perdu les leurs?..... Quoi! l'on soutiendra que la vérité est favorable au mensonge, et l'on dira que les arts sont meilleurs juges que le jugement, et l'on constituera ces avocats du diable, les défenseurs officieux de sa céleste ennemie! Y pense-t-on? Mais seulement dire que la religion a des beautés, c'est dire qu'elle a des défauts : car on ne relève des beautés que dans ce qui est imparfait; et la religion étant d'origine céleste, et non d'institution humaine, elle ne saurait avoir des beautés, parce que la

beauté est de son essence, ainsi que toute perfection. (1)

Young, poëte, et poëte sublime, en même temps que prédicateur, s'est emparé des grandes abstractions de l'éternité et de l'infini, len opposition avec le temps et la mort. Il a orné ces grandes idées de tout le pittoresque de sa touche sublime, et personne n'a mieux prouvé combien la partie morale et métaphysique du christianisme était poétique. Peintre de l'invisible, c'est l'infini qui devient l'horizon de ses vastes tableaux. La mort fournit les ombres, et l'espérance les clairs; là, toutes les pensées sont des objets, les passions sont des torrens; le temps, un fleuve; la Divinité, un soleil; l'éternité, un océan...... Mais Young parle peu de nos dogmes, vestiges encore reconnaissables des grandes idées de Pythagore et de Platon; et c'est à ces génies surnaturels que nos poëtes chrétiens, en dernière analyse, doivent leurs grandes et mystérieuses beautés.

Gessner est plus poëte et plus intéressant dans son Premier Navigateur que dans la mort

d'Abel. (2)

Je vais suivre M. de Chateaubriand dans sa marche, pour ne m'arrêter qu'aux différentes idées

<sup>(1)</sup> Pour cette objection, que les critiques opposés au Génie du Christianisme ont éternellement répétée, voyez la Défense de l'anteur, à la fin de ce volume.

Note des Édit.

<sup>(2)</sup> Qu'est-ce que les critiques auraient dit du Génie du Christianisme, si on y trouvait un pareil style et de pareils jugemens?

Note des Édit.

et aux différentes phrases qui me paraîtront exiger des remarques; et comme ceci n'est point une satire; mais une critique, je relèverai les beautés comme les défauts, à mesure qu'ils se présenteront; m'attachant quelquefois aux expressions, mais surtout au fond des choses, pour discuter les questions avec l'auteur. Il est digne de la critique, et encore plus par son talent que par son ouvrage.

« L'enfance, dit-il dans son enthousiasme sur les choses mystérieuses, n'est si heureuse que parce qu'elle ne sait rien, et la vieillesse n'est si misérable que parce qu'elle sait tout. » (Voy. tom. I,

liv. I, chap. 2.)

Mais si l'enfance savait tout, elle jouirait bien mieux de son bonheur qu'elle ignore, et qui existe beaucoup plus dans l'imagination des hommes que dans une réalité déjà trop éloignée d'eux pour qu'ils se la rappellent d'une manière juste et précise; et s'il reste une consolation à la vieillesse, n'estce pas dans son expérience et dans ses souvenirs?

On regrette, d'après mille morceaux charmans, que cet auteur trop souvent emporté dans la lune par je ne sais quel hippogryphe, y laisse son bon sens, au lieu d'en rapporter celui des autres. On craint de le voir insensiblement passer des rébus, des énigmes, des emblèmes et des figures, à des hiéroglyphes désespérans, et perdre une si belle imagination dans les nuages d'un genre de mysticité, dont Mlle. de Scudéry eût été susceptible si elle eût écrit sur la religion, ou dans les rêveries du livre des erreurs et de la vérité qu'on doute encore que M. de Saint-Martin lui-même ait jamais entendu.

Par exemple, le chapitre sur l'Incarnation est

terminé par une image sublime.

« Marie est comme la divinité de l'innocence, de la faiblesse et du malheur, etc. »

On ne peut rien voir de plus gracieux, de plus

touchant et de plus vrai que cette image.

Dans le chapitre sur l'Extrême-Ouction, il dit, en peignant la mort du chrétien: « Pour lui, le calcul par le temps finit, et il ne date plus que de

la grande ère de l'éternité. »

Voilà comme l'abus des mots amène la confusion des idées et le sacrifice de toute justesse. M. de Chateaubriand ne peut résister à une expression qui lui paraît pittoresque; il l'adopte, il la saisit sans examiner si elle est juste ou non, si c'est un diamant ou un strass. Il affectionne certains mots, et se laisse toujours prendre à leur clinquant, ainsi qu'une alouette au miroir (1). . . . . . . . .

« La gourmandise et la paresse sont des inclinations honteuses et solitaires, qui trouvent en ellesmêmes leurs principales voluptés. » ( Tom. I, liv. I, chap. 1.)

Ce n'est pas là une bonne raison de les blâmer: car Dieu se plaît aussi en lui-même, et le sage, à son exemple, est souvent seul comme le soleil.

La pudeur des ombres n'est pas une expression qu'on puisse passer à M. de Chateaubriand. On peut dire les ombres de la pudeur, mais non la

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> Cette expression, l'ère de l'éternité, n'est pas de l'auteur; c'est le mot d'un illustre supplicié anglais, en remettant sa montre au bourreau.

M. de Chateaubriand fait observer, dans sa Défense, cette inadvertance des critiques, qui ont souvent cru qu'il se livrait à son imagination, lorsqu'il ne faisait que traduire ou citer.

pudeur des ombres : car les ombres cachent, mais ne se cachent point.

L'orgueil, ce vice qui se nourrit de vertus, est

une superbe expression.

Le chapitre sur la Foi contient de fort belles choses et de grandes vérités. Il est sûr qu'il faut de la foi pour tout, que le doute absolu paralyserait le geure humain, et qu'il faut avoir un degré de foi en soi-même et dans ses forces, pour tenter une entreprise quelconque. Mais cette sorte de foi qui concerne les choses de ce monde, hors du premier instinct, tient à une connaissance acquise par une expérience plus ou moins sûre, ou seulement à une opinion née de quelques apparences. Il n'en est pas de même de celle qu'on peut avoir pour la religion.

« Sans doute elle fut révélée par le ciel, cette religion qui fit une vertu de l'espérance. » ( Tom. I, liv. II, chap. 3.)

Voilà une idée consolante et sublime, qui est en

même temps un sentiment doux et profond.

Pour pronver la réprobation du serpent, l'auteur fait un portrait charmant de ce reptile. (Tom. I, liv. III, chap. 2.) Il lui attribue toutes sortes de facultés et de charmes refusés aux autres animaux. Comment une plus grande variété de couleurs, une plus grande facilité de mouvemens seraient-elles des punitions du rôle qu'il a joué dans le Paradis terrestre? (1)

<sup>(1)</sup> Le critique affecte ici de se méprendre : il est clair que l'auteur n'a voulu petndre que cet animal rusé (callidior cunctis animantibus) dont parle l'Ecriture. Note des Edit.

Citoyen des déserts, n'est pas une expression que l'on puisse passer à l'auteur, puisque citoyen vient de cité. (Voyez tom. I, liv. IV, chap. 2.)

« L'homme est suspendu dans le présent entre le passé et l'avenir, comme sur un rocher entre

deux gouffres, etc. »

Voilà une belle comparaison, et les images qui suivent sont d'un beau caractère de poésie mélan-colique. Je regrette que les bornes d'une critique ne me permettent point d'insérer tous les beaux morceaux que je rencontre; mais il ne faut lire ces notes qu'avec l'ouvrage de M. de Chateaubriand.

Le chapitre sur l'Astronomie (tom. I, liv. IV) estfortbeau, et rappelle ces beaux vers de M. Rosset,

dans le poëme de l'Agriculture :

Le ciel devint un livre, où la terre étonnée Lut, en lettres de feu, l'histoire de l'année.

La description du déluge est de la plus grande et de la plus poétique beauté. ( Tom. I, liv. IV, chap. 4.) On n'y peut reprendre que le bàillement de la terre (1), qui lui fait avaler tout ce déluge. L'auteur ensuite, par des rapprochemens trop subtils d'objets qu'il croit propres à nous retracer les souvenirs de cet immense désastre, prouve que l'esprit, en toutes choses, a la faculté de voir tout ce qu'il veut, sans y trouver une solide raison de croire ce qu'il parvient à se figurer. En général, on peut toujours reprocher à l'auteur de raisonner trop poétiquement.

<sup>(1)</sup> Expression corrigée.

La manière dont il envisage l'ensemble de l'Univers (tom. I, liv. V, chap. 2) d'un seul coup d'œil, est grande et superbe. L'Univers présenté toujours le même à tous les instans, réunissant tous les contraires, tous les degrés, toutes les nuances, sont (1) des idées grandes et majestueuses.

Ce chapitre (le 7.º du liv. V) rappelle l'idylle de M.º Deshoulières sur les oiseaux. Si la prose de l'auteur a presque autant de poésie que les vers de cette idylle, les vers, de leur côté, ont peut-être plus de raison que la prose de M. de Chateaubriand.

M. de Chateaubriand se permet trop souvent des jonctions de mots incohérens. (Tom. I, liv. V, chap. 10.) Il veut toujours réveiller notre attention. Tantôt il aime à relever les grands objets de la nature par des comparaisons prises des inventions de la société, ou des recherches du luxe, ou des édifices des hommes, et par-là il croit les agrandir encore; tantôt il cherche dans certains mots, ou pompeux, ou poétiques, ou bizarres, un charme vague qu'il croit y voir, ou une grandeur indéterminée qu'il veut saisir. Quelquefois une expression aventurière brave la surprise qu'elle cause, dans l'espoir de plaire par la surprise même. Quelquefois un terme vulgaire relève encore la pompe d'une phrase: quelques syllabes dures font ressortir l'harmonie d'une autre. Quelques objets sévères ou quelques teintes sombres fout mieux valoir le

<sup>(1)</sup> Il faut *EST une idée*. En relevant cette inattention, nous marchons sur les pas du critique.

Note des Édit.

brillant de certaines touches et l'éclat de ses belles peintures. Il ne fait qu'aborder les grandes idées sans les suivre, et que glisser sur leur profondeur. Des mots étrangers les uns aux autres s'assemblent perpétuellement dans son style; personne n'entend mieux l'art de varier et de régler le cortége des épithètes : il sent l'accord secret du son d'un mot avec le sens d'une idée ou la teinte d'une image, et il s'en sert habilement. Enfin toutes les sortes de contrastes de tons, d'objets, d'expressions et de couleurs, sont mêlées dans ses tableaux. On ne pourrait assez admirer son talent, s'il n'abusait d'une imagination qui souvent l'égare, et si à force de recherche il ne tombait souvent dans un goût précieux et faux.

Dans la peinture d'une nuit passée au milieu de l'Océan, se trouvent ces paroles : « L'infini dans le ciel et sur les flots! » ( Tome I, liv. V, chap. 12.)

L'infini peut être dans le ciel, mais il ne peut

être sur les flots.

Plus bas: « Dieu est représenté penché sur l'abyme, d'une main retenant le soleil aux portes de l'Occident, de l'autre élevant la lune dans l'Orient, et prêtant, à travers l'immensité, une oreille attentive à la faible voix de sa créature. »

L'idée de Dieu est bien rapetissée dans cette image. Il semble que Dieu ait l'oreille dure, et qu'il ait de la peine à entendre notre faible voix, lui qui doit entendre la plainte du ciron, le soupir de la mite, et la prière de l'être imperceptible à nos yeux que la goutte insensible renferme dans sa foule ignorée.

Tous les chapitres subséquens m'ont paru plus satisfaisans que les autres. Ils renferment de belles idées, de grandes beautés et même de superbes morceaux.

« Dans le culte abominable de l'athéisme, les douleurs humaines font fumer l'encens; la mort est le sacrificateur, l'autel un cercueil, et le néant

la divinité. » ( Tom. I, liv. VI, chap. 5. )

Le culte de l'athéisme est une expression d'un genre bizarre. Au reste, l'athéisme croit moins au néant que la religion, car il croit à l'éternité de chaque parcelle de la matière; tandis que la religion dit que le monde est soru du néant, et que Dieu a créé tout de rien.

« Qu'on imagine un être parfait.... puisant sans cesse en Dieu de nouvelles connaissances et de

nouvelles perfections, etc. »

Si cet être est parfait, il ne peut puiser de nouvelles perfections. A cela près, ce morceau superbe couronne à merveille le premier volume, et se termine par une phrase qui peint parfaitement la béatitude céleste.

« Persuadez-vous enfin que le prédestiné a la conviction intime que son bonheur ne finira

point, etc. »

Après avoir voulu prouver Dieu par la poésie, l'auteur veut montrer que la religion est poétique (tom. II, liv. I): il appelle les fictions au secours des mystères, et fait, pour ainsi dire, la

mythologie du christianisme.

5.

« Dans un livre qui traite du génie de cette religion, comment pourrions-nous omettre l'influence de ce génie sur les lettres et sur les arts ? influence telle, qu'elle a pour ainsi dire changé l'esprit humain, et créé dans l'Europe moderne des peuples tout différeus des peuples antiques. » (Chap. I, pag. 2.)

Il me semble que cette différence n'est point à

l'avantage des peuples modernes.

« Toute espèce de tons, même le ton comique, toute harmonie poétique, depuis la lyre jusqu'à la trompette, trouvent place dans l'épopée. » (Idem, pag. 3.)

Je ne vois pas comment le ton comique pourrait

cadrer avec le ton épique. (1)

« Le goût est le bon sens du génie. » (Ch. 4.)
Je crois que c'est plutôt un tact, qui manque souvent au génie, comme la délicatesse à la force, parce que c'est une qualité trop petite pour lui. Jean-Jacques Rousseau a dit, dans la Nouvelle Héloïse, que le goût était le microscope du jugement, parce qu'il met les plus petits objets à sa portée. Cette définition est peut-être plus juste, quoiqu'un peu recherchée. Il est sûr que sans le goût l'on s'égare. C'est le fil d'un labyrinthe, dont le génie est plus souvent l'Icare que le Dédale.

« Le mélange que le Camoëns a fait de la fable et du christianisme, nous dispense de parler du merveilleux de son poëme. » (*Chap.* 5.)

La même raison aurait pu le dispenser de parler

de Milton et du Tasse.

« Il y a de belles choses dans le Messie. Les deux amans ressuscités par le Christ, offrent un épisode que la mythologie n'aurait pu fournir.

<sup>(1)</sup> Et le Thersite de l'Iliade?

Nous ne nous rappelons point de personnages arrachés au tombeau chez les anciens, si ce n'est Alceste et Hérès de Pamphilie, dans le dixième livre de la République de Platon. »

L'auteur oublie Eurydice, que Pluton rendait aux vœux d'Orphée, et qui marchait déjà vers la lumière, quand son époux, en la regardant, la

replongea dans les ténèbres. (1)

« Gessner a laissé, dans la mort d'Abel, un ouvrage d'une douce et tendre majesté. Il serait sans défaut, et prouverait beaucoup en faveur du christianisme, s'il n'avait pas cette teinte moutonnière que les Allemands ont donnée aux sujets tirés des Ecritures: ils ont presque tous péché contre une des plus grandes lois de l'épopée, lu vraisemblance des mœurs, et transformé les rois pasteurs d'Orient en innocens bergers d'Arcadie. »

Cependant le caractère de Caïn n'est pas d'une teinte trop moutonnière; et il n'y a pas trop d'innocence dans son fait. Adam lui-même est plein de grandeur et de noblesse. D'ailleurs, si quelque chose peut approcher de l'innocence des bergers d'Arcadie, c'est sans contredit la simplicité des

Patriarches.

Le portrait que M. de Chateaubriand fait de Voltaire, est fort ressemblant et fort beau. (Ch. 6.) Mais il ajoute: «L'élégance de sa vie, ses belles manières, son goût pour la bonne société, et surtout son humanité, l'auraient vraisemblablement rendu un des ennemis les plus violens du règne révolutionnaire. »

Je ne sais si cette opinion est fondée. Voltaire était vain; il était courtisan de toute autorité,

<sup>(1)</sup> Elle n'en était pas sortie.

excepté des plus faibles; il aurait flatté la puissance, n'importe où il l'eût vue. Sa vanité aurait joui de voir renverser les rangs qui lui étaient supérieurs, et sa fausse philosophie ent approuvé ce nivellement chimérique, si on lui avait sur-tout rendu de son vivant autant d'hommages qu'après sa mort; alors même ses opinions véritables eussent eu bien de la peine à y résister. Jean-Jacques, au contraire, qui n'avait point de vanité, mais beaucoup d'orgueil, eût frémi en vovant dans quels désastres l'abus qu'ou faisait de ses principes précipitait l'humanité. L'homme qui écrivit, la plus heureuse révolution ne pourrait racheter une goutte de sang innocent verse pour elle, n'eût point été partisan d'un renversement quelconque. Je crois plutôt que son humeur contrariante lui aurait donné le besoin de fronder hautement les maximes qu'on suivait hautement : pour abandonner ses idées, il lui eût suffi de les voir adopter par la foule, et il se serait contredit lui-même pour continuer de contredire les autres. Ses vertus et ses défauts se seraient donc également opposés à la barbare exécution de ses vertueux systèmes; et pour peu qu'avec tout cela les révolutionnaires voulussent encore lui rendre quelque hommage, il devenait leur plus violent ennemi. Il aurait fait au moins comme l'abbé Raynal, et selon toute apparence, sans être plus écouté.

M. de Chateaubriand reproche à Voltaire les contradictions; mais elles étaient autant dans les choses dont il parlait, que dans les idées qu'elles lui faisaient naître, et la plupart du temps le septicisme convient aussi bien à l'historien qu'au

philosophe.

« Vox in Rama audita est, dit Jérémie, ploratus et ululatus multus; Rachel plorans filios suos, et noluit consolari quia non sunt. Une voix a été entendue sur la montagne avec des larmes et de grands gémissemens; Rachel déplore la perte de ses fils, et rien ne peut la consoler, parce qu'ils ne sont plus. » ( Tom. II, liv. II, chap. 6.)

J'ai vu ces paroles de Jérémie mieux rendues. Il ne faut rien changer à de si sublimes paroles.

« Quel bruit entends-je dans Rama? des cris et des gémissemens!.... C'est Rachel qui pleure ses enfans, et elle ne veut pas se consoler, parce

qu'ils ne sont plus. » (1)

Et elle ne veut pas se consoler, est bien supérieur à rien ne peut la consoler. Il rend littéralement le noluit consolari, qui est sublime. Une mère tient à son désespoir, quand c'est tout ce qui lui reste de ses enfans. Ce noluit consolari redouble encore la beauté du quia non sunt.

« Lorsque la veuve d'Hector dit dans Racine :

Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste; Il est du sang d'Hector.... mais il en est le reste.

qui ne reconnaît la chrétienne? C'est le deposuit potentes de sede tout entier. L'antiquité ne parle pas de cette sorte; car elle n'imite que les sentimens naturels: or, les sentimens exprimés dans ces vers de Racine, ne sont point purement dans la nature; ils contredisent, au contraire, la voix du cœur. Hector ne conseille point à son fils

<sup>(1)</sup> L'auteur a changé sa traduction.

d'avoir de ses aïeux un souvenir modeste; en élevant Astyanax vers le ciel, il dit : O Jupiter, etc. »

Au lieu de voir l'Évangile par-tout, comme ce curé qui voyait des clochers dans la lune, comment M. de Chateaubriand n'a-t-il point vu que la différence des vœux d'Andromaque à ceux d'Hector tient à la différence de situation, et peut-être même un peu à la différence du sexe?

Toute cette partie de l'ouvrage de M. de Chateaubriand (les Caractères), est peut-être une des plus intéressantes et des mieux traitées. Ici, les fantòmes de sou imagination s'écartent un peu pour faire place à une critique éclairée, à un style plus simple, à des observations pour la plupart justes, à des remarques quelquefois très-fines, à des aperçus souvent heureux. Sa famille idéale de modèles, qu'on peut appeler la famille du vrai beau, est extrêmement attachante. Il montre tour à tour le père, la mère, le fils, la fille, les époux primitifs; il parcourt tous les tons de l'octave entière de la nature, et les rend tels que son plus haut point de perfection dût les offrir à celui de l'art.

L'auteur est bien bon de voir dans la Phèdre de Racine une épouse chrétienne (tom. II, liv. III, chap. 3), et plus passionnée que Didon, parce qu'elle est chrétienne. D'abord Phèdre, par la nature seule de sa passion, doit être plus passionnée que la reine de Carthage, maîtresse de son cœur et libre d'en disposer.

« Mais, dit M. de Chateaubriand, la crainte des flammes vengeresses, et l'éternité formidable de notre enfer, percent à travers tout le rôle de cette femme criminelle, et sur-tout dans la fameuse scène de jalousie qui, comme on le sait, est de l'invention du poëte moderne. L'inceste n'était pas une chose si rare et si monstrueuse chez les anciens pour exciter de pareilles frayeurs dans le cœur du coupable. » Et tout en disant cela, il ajoute que Sophocle fait mourir Jocaste au moment où elle apprend son crime involontaire. (1)

« Il reste à parler d'un état de l'ame qui, ce me semble, n'a pas encore été bien observé, etc. »

(Tom. II, liv. III, chap. 9)

Voilà une peinture plus belle qu'exacte. Tant que le cœur est plein, le monde ne peut paraître vide. On a beau savoir que d'ordinaire les hommes sont trompés par les charmes qui nous séduisent, chacun se croit privilégié: chacun croit sentir et inspirer ce que personne n'a senti, n'a inspiré avant lui. Tant que le cœur conserve des désirs, l'esprit garde des illusions..., si ce n'est sur les autres, au moins sur soi-même, et quand on les perd, c'est que le cœur est usé, D'ailleurs, à mesure que la vie se retire de nous, on apprend à regretter même jusqu'aux peines que naguère on déplorait le plus, les premiers et les plus sensibles, les plus doux et les plus cruels de nos maux, ceux qui nous ont coûté ou qui nous ont valu le plus de larmes. Cet état bizarre est parfaitement rendu

<sup>(1)</sup> Citation infidelle. Voici le texte de M. de Chateaubriand: Si Sophocle fait mourir Jocaste au moment ou elle apprend son crime, Euripide la fait vivre long-temps après.

par ces deux vers d'un poëte qui malheureusement n'a chauté que pour ses amis et pour lui-même:

Il regrette à la fin ces pleurs et ces soupirs Que l'on croit des tourmens.... et qui sont des plaisirs.

Cet épisode ( René, liv. IV, tom. II ) est touchant; la teinte en est sombre et tendre, le style harmonieux, mais habituellement trop recherché. (1)

Du reste, cette histoire porte bien l'empreinte de cette mélancolie à-la-fois énergique et tendre, vague et constante qu'amènent dans un cœur sensible les passions indéterminées du jeune àge. Alors, loin de voir les choses ce qu'elles sont, nous les voyons ce que nous sommes; alors le romanesque de notre imagination s'empare de toutes les idées, comme notre sensibilité s'identifie à tous les objets; alors les sentimens prèteut leurs ailes aux pensées, tandis que plus tard cette exactitude qui demande toujours des preuves et des faits, cette rectitude qui veut tout soumettre au compas et à la règle, rappellent le bàton du vieillard qui veut assurer chacun de ses pas tremblans.

La peinture de la nuit du départ est d'un grand

effet.

« La poésie que nous appelons descriptive, dit M. de Chateaubriand, a été inconnue de toute l'antiquité. » ( Tom. II, liv. V, chap. 1.)

<sup>(1)</sup> Le critique sera seul de cet avis. René passe, chez tous les connaisseurs, pour le morceau le mieux écrit de l'ouvrage.

Note des Édit.

C'est bientôt dit. Je ne sais si le titre de chrétien donne le droit d'être tranchant, mais je crois que personne n'a jamais dit ni pensé pareille chose. (1)

Vous avez beau grouper les Prophètes sur les nuages, et les nuages sur le papier; vous avez beau enrôler les Confesseurs, recruter les Saints et ranger les Saintes en bataille; à moins que vous ne fassiez tomber le soleil et les étoiles, je doute du succès de votre opéra. Les Saintes, quoi que vous en disiez, seraient de pauvres déesses, et vos Pacôme, vos Jérôme, vos Chrysostome, vos Boniface, vos Bonaventure, vos Polycarpe, de pauvres héros qui feraieut, je pense, meilleure figure à la procession qu'au Parnasse.

Le tableau et le doux contraste qui terminent ce chapitre, font regretter que l'auteur se laisse trop souvent écarter par son imagination de la ligne du bon goût, que personne, quand il veut,

ne sait mieux sentir.

« Chez les Grecs, le ciel finissait au sommet de l'Olympe, et leurs Dieux ne montaient pas plus haut que les vapeurs de la terre. » ( Chap. 8.)

Puisque Jupiter, ainsi que M. de Chateaubriand l'a dit dans son chapitre sur l'Allégorie, désignait l'Ether, pourquoi dit-il à présent que les Dieux de la fable ne s'élevaient pas plus haut que les vapeurs de la terre?

<sup>(1)</sup> Voyez ci-après le jugement de M. de Fontanes sur toute cette question.

Note des Édit.

Le fils de Dieu se dévoue à toutes les misères, à tous les outrages, à toutes les souffrances et à la mort, pour les insectes habitans d'un grain de sable qui flotte dans l'immensité. On ne nous dit point s'il en a fait autant pour les habitans de Jupiter, de Saturne et d'Uranus, planètes bien autrement grandes que la nôtre, et pour la four-milière de mondes qui (pour parler le langage de M. de Chateaubriand) paillettent (1) le manteau royal de l'éternel Monarque de l'Univers. Il faut espérer que le reste des êtres vaut mieux que nous, et croire que la terre seule était assez corrompue pour avoir besoin de ce divin secours.

« Ni le Dante, ni le Tasse, ni Milton n'est parfait dans la peinture des lieux de douleur. (Chap. 13.)

Ils sont encore bien moins parfaits dans celle du

Paradis.

Nous négligeons de relever les fautes grammaticales. (2)

« Nous nous contenterons d'observer que Dieu qui voit la lumière, et qui, comme un homme content de son ouvrage, s'applaudit lui-même et la trouve bonne, est un de ces traits qui n'est point dans l'ordre des choses humaines. » ( Tome II, liv. VI, chap. 2.)

<sup>(1)</sup> Il est bien étrange que le critique prête ses phrases à M. de Chateaubriand : celle-ci ne s'est jamais trouvée dans le Génie du Christianisme.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Il n'y en a point ici.

Comment un homme content de son ouvrage n'est-il point dans l'ordre des choses humaines?

J'en appelle à l'auteur. (1)

En parlant de la Bible et d'Homère (chap. 3), l'auteur ajoute : « Considérons ces deux grands monumens qui, comme deux colonnes solitaires, sont placés à la porte du génie, et en forment le le simple péristile. »

Il oublie encore une colonne dont le chapiteau devrait, au lieu de feuilles d'acanthe, être entouré

de pommes de pin; c'est Ossian,

La fin de ce chapitre est superbe; elle atteint presque le sublime dont elle traite : en tout, ce parallèle de la Bible et d'Homère est juste, beau et fort bien fait, à l'exception de quelques remarques trop minutieuses dans le début.

« Le Dieu fort pour qui la durée des siècles est à peine comme une nuit rapide. » ( Chap. 4. )

Celui qui réside dans le point infini de l'éternité, ne peut avoir aucun point de comparaison avec la durée des siècles. Mi. de Chateaubriand rapetisse Dieu en voulant nous en donner une plus haute idée.

## « Lorsque le violent zéphire, etc. »

On ne s'attend pas à trouver au zéphire cette violente épithète: d'après cela il faut dire aussi l'aimable aquilon, et l'on ne risquera pas de tomber dans les lieux communs. (2)

<sup>(1)</sup> Le critique est-il de bonne foi dans son objection?

Note des Édit.

<sup>(2)</sup> Le critique a déjà été sévérement relevé pour cette remarque. (Voyez l'article du Mercure, înséré ci-après pag. 152.)

« Ce qui prouve que le christianisme parle plus au génie que la fable, c'est qu'en général nos grands maîtres ont mieux réussi dans les fonds sacrés que dans les fonds profanes.» ( Tome III,

liv. I, chap. 4.)

On pourrait prononcer là-dessus si les grands peintres s'étaient également exercés sur l'un et l'autre fonds, ce qui n'est pas. Le temps où ils ont vécu mettait leurs taleus au couvent. Je ne sache que l'Albane, dont le génie voluptueux consulta les poëtes au lieu des prêtres, et ne puisant ses sujets que dans les fables de la Grèce, se montra fidèle à la patrie des beaux-arts. (1)

L'architecture, quoi qu'en dise l'auteur, est peut-être l'art pour qui la nature a le moins servi de modèle à l'homme. Les arbres et les rochers ne pouvaient lui donner qu'une idée bien confuse et bien éloignée d'un vaste et superbe édifice. Combien d'idéal dans la conception de son ensemble!

« Tantôt ces tours paraissent coiffées d'un

bonnet de nuages. » (Chap. 8.)

Note des Edit.

Note des Edit.

Toute l'antiquité, et sur-tout Homère que M. de Chateaubriand imite ici, ont donné le nom de zéphire au vent d'occident ou vent des tempêtes. On ne trouve que deux fois dans l'Iliade et dans l'Odyssée entières, zéphire employé dans le sens que lui attribuent les modernes. L'épithète de violent est traduite littéralement d'Homère même.

<sup>(1)</sup> Autre erreur. Plusieurs grands printres se sont exercés dans les deux genres, et sur-tout le Maître, Raphaël, dans cette galerie connue sous le nom de la Farnesine pour la mythologie, et aux chambres du Vatican pour le christianisme. Malgré la beauté des fresques de la Farnesine, celles du Vatican sont encore supérieures.

## Voilà une mode nouvelle. (1)

« Lorsqu'on n'a point de religion, le cœur est insensible, et il n'y a plus de beauté; car la beauté n'est point un être existant hors de nous. C'est dans le cœur de l'homme que sont toutes les grâces de la nature. » ( Tome III, liv. II, chap. 2.)

Ici l'auteur oublie son enthousiasme pour Ossian qui fut sensible sans religion (2). . . . . .

« C'est cette tristesse évangélique qui en est l'ame, comme parle la Bruyère. » ( Tome III, livre IV.)

Cette tournure n'est pas française. Parler ne se dit qu'en général: Il parle comme la Bruyère; mais quand on cite un passage de son livre, il faut: comme dit la Bruyère. A force de vouloir frapper ou surprendre jusque dans les expressions les plus indifférentes, on risque d'outrager la langue autant que le sens. (3)

## Note des Édit.

(2) Où l'auteur parle-t-il de son enthousiasme pour Ossian? Nous avons vu au contraire qu'il était du nombre des incrédules sur Ossian.

Voyez sa lettre à M. de Fontanes, sur la seconde édition de l'ouvrage de madame de Staël. Mercure, N.º 13, du premier nivôse an 9.

Note des Edit.

Note des Edit.

<sup>(1)</sup> C'est la traduction d'une expression de Shakespear dans la tempète. M. Delille a dit, coiffé de verdure..... Voyez la Défense du Génie du Christianisme.

<sup>(3)</sup> On a cité Bossuet au critique. Comme Parle Job, dit cet orateur, dans l'oraison funèbre de madame Henriette.

Le chapitre qui termine ce livre (le chap. 5 du liv. IV, tom. III), et le morceau qui termine ce chapitre, sont d'une grande beauté. Les remarques de l'auteur sur le style de J.-J. Rousseau et de M. de Buffon, où il croit reconnaître l'influence du christianisme, sont par trop ingénieuses. Mais appus croyons comme lui que l'athéisme appauvrit le cœur, dépossède en entier l'imagination et désenchante à jamais la vie; il nous enterre tout vivans, et flétrit l'ame en lui niant son existence. Point de sensibilité sans religion, est peut-être trop fort: mais point de sensibilité sans une religion secrète et vague, serait fort juste.

« Il y a deux sortes de ruines très-distinctes : l'une, ouvrage du temps; l'autre, ouvrage des hommes. Les premières n'ont rien de désagréable, parce que la nature travaille auprès des ans. Fontils des décombres ? elle y sème des fleurs. Entr'ouvrent-ils un tombeau ? elle y place le nid d'une colombe. » ( Tome III, liv. V, chap. 3.)

Ces oppositions sont charmantes; mais le temps n'est que la nature, et sans la nature point de temps, puisqu'il n'est que la succession des choses et des êtres. La nature a aussi ses ruines; les rochers se pulvérisent, les monts s'écroulent et les

forêts se renversent.

La description poétique des ruines de la Grèce (chap. 4.), où M. de Chateaubriand fait un si charmant usage de l'antique mythologie, devrait le convaincre de la supériorité de la fable en fait de poésie. Certainement tout le christianisme ne lui eût jamais fourni ce tableau, vraiment digne à-la-fois de l'Albane par la grâce, et du Poussin par la mélancolie.

Le début d'Atala ( tom. III. ) surprend par la magnificence et la nouveauté des descriptions d'une nature variée, abondante et peu connue.

La rencontre du premier rayon du soleil avec l'Hostie élevée par le Missionnaire, est trop heureuse pour ne pas paraître un peu tirée. Mais si l'image est petite, l'idée est ingénieuse et belle, et la peinture de cette Messe sauvage surprend et plaît par la nouveauté du contraste.

Le suicide d'Atala qui, pressée par l'amour de Chactas et son propre amour, s'empoisonne de crainte d'y céder, et préfère à son bonheur d'immoler même son ame au repos de celle de sa mère, est sublime en fait de sentiment, et peut s'appeler un crime céleste.

« Si, en abordant sur les rivages de l'Europe, votre oreille eût été frappée de ce long cri de douleur qui s'élève de cette vieille terre. »

Je regrette ce que l'auteur a cru devoir retrancher de cette phrase. Il y avait dans la première édition:

« Cette vieille terre, qui n'est que la cendre des

morts, pétrie avec les larmes des vivans. »

Quoique cette idée ne fût pas neuve, la manière dont elle était exprimée me paraît pittoresque et frappante. C'est dans le genre d'Young, et cette autre rappelle le genre de Bossuet:

« Les reines ont été vues pleurant comme de simples femmes, et l'ou s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. »

« Oui, cette lune qui brille à présent sur nos têtes, se lassera d'éclairer les solitudes du Kentucki; Oui, le fleuve qui porte maintenant nos pirogues suspendra le cours de ses ondes, avant que mes larmes cessent de couler pour Atala. »

Cet oubli de la fragilité humaine par la véhémence du sentiment, cette force de la douleur à qui son intensité persuade que l'éternité lui appartient, est une beauté fort naturelle et cependant neuve.

« Ame de mon fils, charmante ame! ton père t'a créée jadis sur mes lèvres par un baiser. »

Voilà une idée ravissante.

En tout, cette histoire est du plus grand intérêt: les tableaux qu'elle offre sont d'une teinte mélancolique et douce, ou d'un coloris chaud et vigoureux. Le style fourmille d'expressions originales et de tours hasardeux. On y retrouve à-la-fois des tons d'Ossian, d'Young, de Bossuet, et de Bernardin de Saint-Pierre. L'auteur a bien choisi ses modèles. On est même fâché qu'il se soit cru obligé de corriger son roman; car on y a perdu des traits regrettables.

On s'étonne que Chactas, à la mort d'Atala, ne s'attache point tout de suite à la religion de son amante, et que le père Aubry, au lieu de le convertir, lui recommande de se faire chrétien quand il en trouvera l'occasion, tandis qu'il ne pouvait s'en présenter une meilleure; mais peut-être y at-il plus de dignité au Missionnaire à ne pas compromettre la religion avec l'amour, de crainte que les illusions de l'un n'eussent plus de pouvoir sur le cœur du Sauvage que les vérités de l'autre; peut-être aussi est-ce mieux entendre le cœur humain que de différer la conversion de Chactas, et de montrer que le salut de son ame ne peut même le distraire de la mort de son amante.

On reproche à l'auteur d'avoir présenté la religion qu'il voulait faire valoir, par son côté le plus défavorable, qui est l'abus qu'on en peut faire. Mais il lui oppose si bien les solides vertus qu'elle fait naître, il montre si bien que cet abus ne tient qu'à l'ignorance, et il en résulte tant d'intérêt et de si grandes beantés, qu'on ne peut s'empêcher d'imposer silence aux mauvais plaisans.

Ce livre (le liv. I du tome IV), est plein de belles descriptions de nos fêtes et de nos cérémonies religieuses; mais M. de Chateaubriand n'est pas le premier qui se soit aperçu que le christianisme pouvait être poétique et qui en ait décrit les pompes. M. Lemierre, d'après l'exemple d'Ovide, a peint nos cérémonies dans ses Fastes, et ce charmant ouvrage, qui est peut-être le chef-d'œuvre de cet auteur, est aussi le moins connu et le moins cité. La dureté de quelques-uns des vers de M. Lemierre a trop empêché de prendre garde à la beauté des autres.

« On dirait que l'ancienne Egypte ait craint que la postérité ignorât un jour ce que c'était que la mort, et qu'elle ait voulu, à travers le temps, lui faire parvenir des échantillons de cadavres. »

( Tome IV, liv. II, chap. 1.)

5.

Le mot d'échantillon, forme ici une disparate, parce qu'il est d'un autre ton que le reste. L'idée du contraste que l'auteur voulait produire, est fort belle; mais ce mot d'échantillon rapetisse une grande chose d'une manière trop frivole pour produire d'autre effet qu'une discordance.

Les contradictions ne sont pas des contrastes,

a dit l'abbé Delille dans ses Jardins. Si au lieu d'échantillons, il avait mis des modèles de

cadavres, l'idée serait la même, et il n'y aurait

point de cacophonie.

« Ces vaillans hommes, antique honneur du nom français.... faisaient des miracles de vaillance pour l'Église, leur dame et leur patrie. » (Ch. 7.)

Le mot patrie n'était point en usage du temps des chevaliers. On sent qu'il est antique et moderne, mais point vieux. Alors, au lieu de la patrie, on

avait son pays, son ordre et son roi. (1)

M. de Chateaubriand trouve que le musée mortuaire des Augustins mauque son effet, parce que ces tombes violées sont privées de leurs funèbres dépôts. En effet, ces tombeaux ont perdu pour ainsi dire leur ame en perdant les grands hommes qu'ils renfermaient, et le souvenir qu'ils en rappellent n'est plus qu'une ombre qu'on croit voir errer autour d'eux. Cependant la réunion de ces sarcophages, devenus des cénotaphes, a quelque chose d'imposant, et peut servir de frontispice à l'histoire. On aime à errer dans ce cimetière des siècles, et à suivre les classifications de cette lugubre chronologie.

Ce livre (celui des *Tombeaux*) est plein de belles descriptions et de rêveries profondes; mais l'auteur a tort de croire que le christianisme l'em-

porte sur l'antiquité en fait de funérailles.

Autant nous sommes de l'avis de l'auteur lorsqu'il regrette les couvens, autant nous nous en éloignons lorsqu'il tente de soutenir les vœux. (Voyez tome IV, liv. III.)

<sup>(1)</sup> Observation juste : ce passage est corrigé.

Jetons maintenant un coup d'œil général sur

l'ensemble de cet ouvrage.

Il a le défaut de n'avoir point d'unité dans son but ni dans son caractère. Si l'auteur voulait prouver seulement que le christianisme est poétique, il devait s'attacher uniquement à sa draperie, sans vouloir hasarder des hypothèses sur ses mystères et ses dogmes; s'il veut prouver la vérité du christianisme, ou s'il en veut faire le panégyrique, il est inconvenable de le vanter sous le rapport littéraire. Une religion n'a pas besoin d'être poétique pour être vraie ni pour être bonne. On n'avait point encore imaginé d'appeler en témoignage la poésie, qui se donne elle-même pour une menteuse; jamais on ne s'était avisé d'appuyer des idées métaphysiques sur des beautés poétiques, et de vouloir donner à la vérité le charme des fictions pour égide, comme ces enchantemens plus forts que toutes les armes : ces moyens sont bons dans l'Arioste; mais dans un ouvrage sérieux, il faut autre chose. M. de Chateaubriand raisonne comme une lyre. N'as-tu pas honte, disait le roi Philippe à son fils Alexandre, n'as-tu pas honte de jouer si bien de la flûte?

Si c'est un ouvrage d'imagination, l'auteur a tort de ne pas se tenir uniquement dans la littérature et de faire quelques incursions dans la métaphysique; si c'est un ouvrage de raisonnement, il a tort de recourir à la poésie, qui se pique de n'avoir pas le sens commun. Enfin, l'auteur est trop raisonneur s'il veut être poëte, et trop poëte pour vouloir être logicien. On peut lui dire ce que César disait à un lecteur: Si tu chantes, tu lis, et si tu lis, tu chantes. Le cardinal de Bernis a eu le tort contraire dans son poëme de la Religion

vengée. Il n'a fait que raisonner, et certes ses vers contiennent des raisonnemens plus forts que ceux de notre auteur, qui regarde des rêveries comme

des argumens.

M. de Chateaubriand encadre la partie des arts entre celle des mystères de la doctrine et celle des cérémonies du culte; il prend par Jérusalem pour aller en Grèce, et ensuite à Rome, où par bonheur tout chemin mène. L'ouvrage montre sans cesse que l'auteur vaut mieux, et le sujet n'a l'air que d'un motif de belles phrases, comme ces vieux airs que prennent les musiciens pour y faire mille variations nouvelles. Que de regrets donne un si grand talent, quand on le voit se perdre dans ces catacombes! Tout peut se soutenir..... mais se prouver! c'est différent. Malgré toute la poésie de l'auteur, on se persuadera difficilement que notre religion est plus poétique que la poésie, qui est presque synonyme de mythologie, et les muses auront de la peine à prendre le Calvaire pour le Parnasse. L'auteur profane le christianisme, quand il le fait entrer en lice avec l'idolatrie; il offense également la religion et la poésie en les comparant ensemble (1).....

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Pour cette objection, par laquelle on feint toujours de méconnaître le but de l'ouvrage, voyez la Défense de l'auteur, à la fin de ce volume.

## Extrait du Mercure, sur les Notes précédentes.

### ( Mois de ventôse an 11. )

On attribue cette nouvelle critique du Génie du Christianisme à un homme célèbre. On croit y découvrir son goût nouveau pour la métaphysique, son érudition profonde, et son style léger; le ton des remarques est décent, et l'on y rend souvent justice aux talens de M. de Chateaubriand; mais il est un peu difficile de deviner le but de l'auteur de cette critique: si elle était destinée pour la première édition du Génie du Christianisme, elle vient trop tard; si elle était faite pour la seconde, elle paraît trop tôt.

Quelques passages de ces remarques et réflexions suffiront pour faire connaître comment l'auteur loue et critique. Il suit M. de Chateaubriand livre par livre, chapitre par chapitre, et donne son

opinion sur ce livre ou ce chapitre.

En voilà assez sur la partie de l'éloge : quand on est loué de la sorte par un ennemi, on peut se

consoler de ses critiques.

Et dans ses critiques même l'auteur des remarques n'est ni aussi juste, ni aussi heureux que dans ses éloges. D'abord il oublie presque entièrement, comme tous les critiques de son opinion, le quatrième volume si désagréable aux esprits philosophiques, et qui est pourtant le chef-d'œuvre de l'ouvrage. Il ne parle point de la partie sérieuse du Génie du Christianisme, de ces preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, qui n'ont jamais

été plus clairement et plus fortement présentées; il ne dit rien des lectures immenses, et dans tous les genres, que suppose cette vaste composition; il revient sur les massacres des Péruviens, et passe sous silence le fameux morceau de Robertson, cité par M. de Chateaubriand. Il évite d'indiquer les chapitres sur l'influence du christianisme dans les lois civiles, criminelles et politiques; chapitres si différens des autres par le style, la couleur, le raisonnement, et qui donnent une haute idée de l'étendue et de la flexibilité de l'esprit de l'auteur du Génie du Christianisme. M. de Bonnald, qui se connaît en ces matières, disait que ces chapitres valaient seuls un gros livre. Il soutenait que le passage suivant eût été remarqué dans l'Esprit des lois.

« Ceux qui raisonnent sur l'antiquité, et qui voudraient nous ramener à ses institutions, oublient toujours que l'ordre social n'est plus ni ne peut être le même, etc. » ( Tome IV, pag. 382.)

Ces idées graves, ces vues neuves et profondes, se retrouvent à chaque page du Génie du Christianisme, et c'est ce qu'aucun critique n'a fait

remarquer.

« L'auteur des réflexions dit qu'on ne saurait trop admirer le talent de M. de Chateaubriand, s'il n'abusait d'une imagination qui souvent s'égare, et si, à force de recherche, il ne tombait souvent

dans un goût précieux et faux. »

Le style de M. de Chateaubriand n'est point recherché, il pécherait plutôt par l'excès contraire. Aucun auteur, depuis le siècle de Louis XIV, n'avait ramené, dans ses ouvrages, autant de tours et d'expressions naïves. Les défauts de son style sont sur-tout éminemment opposés au ton précieux.

Que dirait donc le sévère critique du style précieux, si l'on rencontrait dans les écrits de M. de Chateaubriand ces phrases que l'on trouve dans les remarques? « Les tombeaux ont perdu pour ainsi dire leur ame, en perdant les grands hommes qu'ils renfermaient, et le souvenir qu'ils en rappellent n'est plus qu'une ombre qu'on croit voir errer autour d'eux. Cependant la réunion de ces sarcophages, devenus des cénotaphes, a quelque chose d'imposant, et peut servir de frontispice à l'histoire. On aime à errer dans ce cimetière des siècles, et à suivre les classifications de cette lugubre chronologie. (ci-devant page 146.) Ailleurs c'est l'urne du mort qui, dans l'antiquité, sert de lacrymatoire aux vivans. » (1)

Ailleurs encore, c'est la poésie et la raison qui ne vont guère ensemble, parce que ce serait atteler

un papillon avec une tortue, etc.

Mais voici des remarques bien plus curieuses. L'auteur du Génie du Christianisme, citant une phrase empruntée, ajoute: comme parle la Bruyère. « Cette tournure n'est pas française, dit le critique; parler ne se dit qu'en général: il parle comme la Bruyère. Mais quand on cite un passage de son livre, il faut, comme dit la Bruyère. A force de vouloir frapper ou surprendre jusque dans les expressions les plus indifférentes, on risque d'outrager la langue autaut que le sens. » (cidevant pag. 141.)

<sup>(1)</sup> Cette expression se trouve à la pag. 155 de la brochure, dans un des passages que nous avons cru devoir supprimer; voyez l'Avis en tête de ce volume.

Le critique qui croit naïvement que M. de Chateaubriand veut toujours frapper et surprendre par la nouveauté des tours, fait, sans le savoir, le procès au grand Bossuet. On lit par-tout dans les oraisons funèbres, comme parle Job, comme parle Jérémie, comme parle Saint Ambroise, Saint Augustin, comme parle le Prophète. Un lecteur ordinaire peut ignorer cela, mais un critique!

Un autre défaut de mémoire (car je n'ose le caractériser autrement) est bien plus remarquable encore. M. de Chateaubriand, cherchant à traduire un morceau de la Bible en style homérique, com-

mence une comparaison par ces mots:

### « Lorsque le violent zéphir, etc. »

Là-dessus le critique s'égaye: « On ne s'attend pas, dit-il, à trouver au zéphir cette violente épithète; d'après cela il faut dire, l'aimable aquilon. »

N'est-il pas étrange qu'un homme qui prend en main la férule du maître, ignore ce que sait le moindre écolier? Zéphire était le vent d'occident chez les anciens, et ils le mêlent presque toujours aux tempêtes. L'auteur du Génie du Christianisme, qui voulait en cet endroit imiter le style homérique, pouvait-il mieux faire que de donner au zéphir l'épithète que lui donne Homère luimême?

#### ζεφυρον κελαδεινόν

Zephyrum turbidum vel sonorum.

IL. lib. 23, v. 208.

Dans le même endroit, Achille implore les deux vents violens, Borée et Zéphire, pour allumer le bucher de Patrocle: Duos orabat ventos Boream

et Zephyrum.

Dans le quatrième livre, Zéphire souffle sur les mers et noircit la surface des ondes, vers 347. Dans le premier livre de l'Enéide, Neptune gourmande les vents qui ont excité la tempête. Eurum ad se Zephyrumque vocat. Le quos ego.... aurait dû au moins rappeler ce passage au critique. Zéphire, dans le second livre des Géorgiques, élève en tourbillon les sables de l'Afrique. Multæ Zephyro turbentur arenæ, vers 106. Enfin, si cette littérature est trop ancienne pour le critique, il eût dû trouver Zéphire, employé comme vent des tempêtes, dans les Saisons de M. de Saint-Lambert.

Toutes ces critiques du Génie du Christianisme, qui se renouvellent sans cesse, qui toutes roulent sur une trentaine de phrases ou d'expressions répréhensibles, éparses dans quatre volumes de beautés, prouvent seulement l'impression profoude que la lecture de cet ouvrage a laissée dans l'esprit des hommes de tous les goûts et de toutes les opinions.

es opinions.

CHÊNEDOLLÉ.

EXTRAITS Critiques du Génie du Christianisme, par M. de Fontanes, insérés dans le Mercure.

# Premier Extrait. (Floréal an 10.) (1)

CET ouvrage long-temps attendu, et commencé dans des jours d'oppression et de douleur, paraît quand tous les maux se réparent, et quand toutes les persécutions finissent. Il ne pouvait être publié dans des circonstances plus favorables. C'était à l'époque où la tyrannie renversait tous les monumens religieux, c'était au bruit de tous les blasphèmes, et pour ainsi dire en présence de l'athéisme triomphant, que l'auteur se plaisait à retracer les augustes souvenirs de la religion. Celui qui, dans ce temps-là, sur les ruines des temples du christianisme, en rappelait l'ancienne gloire, eût-il pu deviner qu'à peine arrivé au terme de son travail, il verrait se rouvrir ces mêmes temples sous les auspices d'un grand homme? La prédiction d'un tel événement eût excité la rage ou le mépris de ceux qui gouvernaient alors la France, et qui se vantaient d'anéantir par leurs lois les croyances religieuses que la nature et l'habitude ont si profondément gravées dans les cœurs. Mais, en dépit de toutes les menaces et de toutes les injures, l'opinion préparait ce retour salutaire, et secondait

Note des Édit.

<sup>(1)</sup> Le premier extrait avait précédé les critiques de la Décade, insérées ci-devant page 92.

les pensées du génie qui veut reconstruire l'édifice social. Quand la morale effrayée déplorait la perte du culte et des dogmes antiques, déjà leur rétablissement était médité par la plus haute sagesse. Le nouvel orateur du christianisme va retrouver tout ce qu'il regrettait. Du fond de la solitude où son imagination s'était réfugiée, il entendait naguère la chute de nos autels. Il peut assister maintenant à leurs solennités renouvelées. La religion, dont la majesté s'est accrue par ses souffrances, revient d'un long exil dans ses sanctuaires déserts, au milieu de la victoire et de la paix dont elle affermit l'ouvrage. Toutes les consolations l'accompagnent; les haines et les douleurs s'apaisent à sa présence. Les vœux qu'elle formait depuis douze cents ans pour la prospérité de cet empire, seront encore entendus, et son autorité confirmera les nouvelles grandeurs de la France, au nom du Dieu qui, chez toutes les nations, est le premier auteur de tout pouvoir, le plus sûr appui de la morale, et par conséquent le seul gage de la félicité publique.

Parmi tant de spectacles extraordinaires qui ont, depuis quelques années, épuisé la surprise et l'admiration, il n'en est point d'aussi grand que ce dernier. La tâche du vainqueur était achevée, on attendait encore l'œuvre du législateur. Tous les yeux étaient éblouis, tous les cœurs n'étaient pas rassurés; mais, grâce à la pacification des troubles religieux qui va ramener la confiance universelle, le législateur et le vainqueur brillent aujourd'hui

du même éclat.

Ainsi donc l'historien Raynal avait grand tort de s'écrier, il y a moins de trente ans, d'un ton si prophétique: « Il est passé le temps de la fondation, de la destruction et du renouvellement des empires! Il ne se trouvera plus l'homme devant qui la terre se taisait! On combat aujourd hui avec la foudre pour la prise de quelques villes; on combattait autrefois avec l'épée pour détruire et fonder des royaumes. L'histoire des peuples modernes est sèche et petite, sans que les peuples soient plus heureux.»

Avant la fin du siècle, il a pourtant paru cet homme dont la force sait détruire, et dont la sagesse sait fonder! Les grands événemens dont il est le moteur, le centre et l'objet, semblent si peu conformes aux combinaisons vulgaires, qu'on ne devrait point s'étonner que des imaginations fortement religieuses crussent de semblables desseins dirigés par des conseils supérieurs à ceux des hommes.

Plutarque, dans un de ses traités philosophiques, examine si la fortune ou la vertu firent l'élévation d'Alexandre; et voici, à-peu-près, comme il rai-

sonne et décide la question. (1)

« J'aperçois, dit-il, un jeune homme qui exécute les plus grandes choses par un instinct irrésistible, et toutefois avec une raison suivie. Il a soumis, à l'âge de trente ans, les peuples les plus belliqueux de l'Europe et de l'Asie. Ses lois le font aimer de ceux qu'ont subjugués ses armes. Je conclus qu'un bonheur aussi constant n'est point l'effet de cette puissance aveugle et capricieuse qu'on appelle la Fortune. Alexandre dut ses succès à son génie et à la faveur signalée des Dieux. Ou si vous voulez, ajoute encore Plutarque, que la Fortune ait seule

<sup>(1)</sup> Plutarque, Œuvres morales.

accumulé tant de gloire sur la tête d'un homme, alors je dirai, comme le poëte Alcman, que la

Fortune est fille de la Providence. »

On voit par ces paroles, combien étaient religieux tous ces graves esprits de l'antiquité. L'action de la providence leur paraissait marquée dans tous les mouvemens des empires, et sur-tout dans l'ame des héros. « Tout ce qui domine et excelle en quelque chose, disait un autre de leurs sages, est d'origine céleste (1). Le rétablissement du culte national leur eût paru l'affaire la plus importante de l'état. Ce même Plutarque déjà cité, nous apprend, dans la vie de Solon, que ce grand législateur appela près de lui le célèbre Épiménide, qui avait la réputation d'entretenir commerce avec les Dieux. Les discordes civiles et la peste avaient ravagé la ville d'Athènes : Épiménide la purifia par des sacrifices expiatoires, et ce ne fut qu'après la célébration des fêtes ordonnées, que le peuple respecta les lois de Solon.

Cette sagesse religieuse qui fut celle des plus beaux siècles dont s'honore l'esprit humain, n'a paru de nos jours qu'une méprisable superstition à des esprits inattentifs ou médiocres. Ils ne savent pas, sous les formes du culte extérieur, péuétrer le fond des vérités éternelles qui maintiennent l'ordre de la société. Mais leur politique étroite et fausse n'est déjà plus, et les maximes des temps héroïques renaissent sous l'influence d'un guerrier et d'un législateur digne d'eux.

On accueillera donc avec un intérêt universel le jeune écrivain qui ose rétablir l'autorité des ancêtres

<sup>(1)</sup> Vie d'Alexandre, par Plutarque.

et les traditions des àges. Son entreprise doit plaire à tous, et n'alarmer personne; car il s'occupe encore plus d'attacher l'ame, que de forcer la conviction. Il cherche les tableaux sublimes plus que les raisonuemens victorieux : il sent et ne dispute pas; il veut unir tous les cœurs par le charme des mêmes émotions, et non séparer les esprits par des controverses interminables : en un mot, on dirait que le premier livre offert en hommage à la religion renaissante, fut inspiré par cet esprit de paix qui vient de rapprocher toutes les consciences.

On sent trop que le plan d'un pareil ouvrage doit différer suivant l'esprit des siècles, le genre des lecteurs et les facultés de l'écrivain. Le zèle et le talent peuvent prendre des routes opposées pour

arriver au même but.

Le génie audacieux de Pascal voulait abattre l'incrédule sous les luttes du raisonnement. Sûr de lui-même, il osait se mesurer avec l'orgueil de la raison humaine, et quoiqu'il sût bien que cet orgueil est infini, l'athlète chrétien se sentait assez fort pour le terrasser. Mais le seul Pascal pouvait exécuter le plan qu'il avait conçu, et la mort l'a frappé malheureusement au pied de l'édifice qu'il commençait avec tant de grandeur. Racine le fils s'est traîné faiblement sur le dessin tracé par un si grand maître. Il a mêlé dans son poëme les méditations de Pascal et de Bossuet. Mais sa muse, si j'ose le dire, a été comme abattue en présence de ces deux grands hommes, et n'a pu porter tout le poids de leurs pensées. Il ébauche ce qu'ils ont peint; il n'est qu'élégant lorsqu'ils sont sublimes; mais il n'en est pas moins un versificateur trèshabile; et, plus d'une fois, on croit entendre dans

les vers du poëme de la Religion, les sons affaiblis de cette lyre qui nous charme dans Esther et dans . Athalie.

L'auteur du Génie du Christianisme n'a point suivi la même route que ses prédécesseurs. Il n'a point voulu rassembler les preuves théologiques de la religion, mais le tableau de ses bienfaits; il appelle à son secours le sentiment, et non l'argumentation. Il veut faire aimer tout ce qui est utile. Tel est son plan, comme nous avons pu le saisir dans une première lecture faite à la hâte. C'est ainsi qu'il s'explique lui-même:

« Nous osons croire, etc. (Voyez tom. I, pag.

 $12 \dot{a} 14.)$ 

Les espérances que donne ce début ne sont point trompeuses. A quelque page qu'on s'arrête, on est touché par d'aimables rêveries, ou frappé par de grandes images. Il ne faut jamais oublier que cet ouvrage est moins fait pour les docteurs que pour les poëtes. Ceux qu'avaient prévenus les plaisanteries de l'incrédulité moderne, s'étonneront de leur erreur, en découvrant les beautés du système religieux. Elles sont toutes développées par l'auteur.

Il considère, dans sa première partie, les mystères du Christianisme. Plus une religion est mystérieuse, et plus elle est conforme à la nature humaine. Notre imagination aime sur-tout ce qu'elle devine, et croit découvrir davantage, quand elle ne voit rien qu'à demi. Il montre ensuite les sacremens institués pour les divers besoins de l'homme, depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est par eux que le chrétien communique sans cesse avec le ciel, et qu'il voit tous les préceptes de la morale sous des images sensibles. Bravons

de froids sarcasmes, et ne craignons point de citer, en présence d'une philosophie dédaigneuse, ces descriptions si nouvelles et si touchantes. Voici, par exemple, comme l'auteur peint le sacrement de l'extrême-onction.

(Voyez au tome I, le chap. XI, pag. 90 et suivantes.)

Les peintres avaient souvent représenté ces scènes religieuses; et même les sacremens du Poussin sont au nombre de ses chefs-d'œuvre. Les hommes les moins crédules aiment ces images dans la peinture; elles doivent donc leur plaire aussi dans une description éloquente.

Continuons le développement de cet ouvrage, et que les lecteurs songent qu'un tel sujet a son langage propre et ses expressions consacrées.

Les mystères sont les spectacles de la foi. Les sacremens expliquent par des biensaits visibles les propriétés cachées des mystères. En dernière analyse, tous les dogmes révélés ne servent qu'à confirmer ceux de l'immortalité de l'ame et de l'existence de Dieu, qui ne seraient point suffisamment attestés par les merveilles de la nature. Cependant l'auteur est loin de négliger les preuves qui se tirent des harmonies du ciel et de la terre; on croit même que cette partie de son ouvrage est une de celles qui aura le succès le plus universel. Il a du moins un avantage réel sur ceux qui décrivent ordinairement la nature. Au lieu des livres et des cabinets, il a eu pour école et pour spectacles, les mers, les montagnes et les forêts du Nouveau-Monde. De-là vient peut-être la richesse et la naïveté de quelques-uns de ses tableaux, dessinés devant le modèle.

Mais

Mais si le christianisme, à travers la sainte obscurité de ses mystères, frappe si puissamment l'imagination, quels effets ne doit-il pas encore aux pompes de son culte extérieur! Ici les tableaux se succèdent en foule, et le choix serait difficile.

Tantôt l'auteur remonte à l'antiquité des fètes chrétiennes; tantôt il peint leur caractère sublime ou tendre, joyeux ou funèbre, consolant ou terrible, qui se varie avec toutes les scènes de l'année et de la vie humaine auxquelles il est approprié. Il suit les solennités religieuses dans la ville et dans les champs, dans les cathédrales fameuses et dans l'église rustique, sur les tombes de marbre qui remplissent Westminster ou Saint-Denys, et sur le gazon qui couvre les sépultures du hameau.

Les rits du christianisme sont souvent tournés en ridicule, et ceux du paganisme, au contraire, inspirent le plus vif enthousiasme. Cependant les plus belles cérémonies de l'antiquité se conservent encore dans notre religion, qui les a seulement dirigées vers une fin plus digne de l'homme. Tel est, par exemple, le jour des Rogations.

Ce jour rappelle absolument la fête de l'antique Cérès, qui rassembla, dit-on, les premiers hommes en société, autour de la première moisson. Tibulle a décrit en vers charmans cette pompe champêtre, comme elle existait chez les Romains. On trouve aussi la même description dans le Génie du Christianisme. Les gens de goût ne seront peut-être pas fâchés de comparer quelques traits des deux tableaux, et de juger ainsi l'esprit de deux cultes séparés par dix-liuit siècles.

Tibulle invite d'abord Cérès et Bacchus à ceindre leurs fronts d'épis dorés et de grappes

5.

]

rougies. Il veut que les champs reposent avec le laboureur.

Bacche, veni, dulcisque tuis et cornibus uva Pendeat; et spicis tempora cinge, Ceres. Luce sacrà requiescat humus, requiescat arator, etc.

Et pourquoi commande-t-il ce repos sacré? parce que tel est l'usage antique.

Ritus ut à prisco traditus exstat avo.

Remarquez bien que les chantres aimables de l'amour, comme les plus sages législateurs, attestent

aussi les pratiques du vieux temps.

Au reste, Tibulle est un casuiste très-sévère. Il veut qu'on vienne avec un cœur chaste aux fêtes publiques. Il repousse d'un ton indigné tous ceux qui la veille n'ont pas oublié Vénus.

Vos quoque abesse procul jubeo, discedite ab aris, Queis tulit hesterna gaudia nocte Venus.

Il nous apprend ailleurs que dans ces grandes solennités, Délie se condamnait à la retraite. Il la peint consultant tous les jours les prêtres d'Isis, les devins juifs, les augures latins: il parle autant de la piété crédule que de l'amour de sa maîtresse; et c'est pour cela qu'il la chérissait peut-être. Dans tous les temps et dans tous les pays, le culte de l'amour est un peu superstitieux; quand il cesse de l'être, tous ses enchantemens sont finis.

« Dieu de nos pères, s'écrie le poëte, nous purifions nos champs et nos pasteurs. Écartez tous

les maux de nos foyers! »

Dii patrii! purgamus agros, purgamus agrestes: Vos mala de nostris pellite limitibus. Mais pour mériter la faveur des Dieux des champs, il a soin de reconnaître et de chanter les bienfaits dont ils ont déjà comblé les hommes.

« Ces Dieux instruisirent nos ancêtres à calmer leur faim par des alimens plus doux que le gland des forêts, à couvrir une cabane de chaume et de feuillage, à soumettre au joug les taureaux, et à suspendre le chariot sur la roue. Alors les fruits sauvages furent dédaignés. On greffa le pommier, et les jardins s'abreuvèrent d'une eau fertile, etc. etc. »

His vita magistris
Desuevit quernà pellere glande famem.
Illi etiam tauros primi docuisse feruntur
Servitium, et plaustro supposuisse rotam.
Tunc victus abiere feri, tunc insita pomus,
Tunc bibit irriguas fertilis hortus aquas.

Cette harmonie est pleine de grâce. Les vers de Tibulle retentissent doucement à l'oreille, comme les vents frais et les douces pluies de la saison qu'il décrit. Mais tant de gravité religieuse ne dure pas long-temps. Le poëte élégiaque reprend bientôt son caractère. Il place le berceau de l'amour dans les champs, au milieu des troupeaux et des cavales indomptées. De-là, il lui fait blesser l'adolescent et le vieillard; et, cédant de plus en plus au délire qui l'emporte, il peint la jeune fille qui trompe ses surveillans, et qui d'une main incertaine et d'un pied suspendu par la crainte, cherche la route qui doit la conduire au lit de son amant.

Hoc duce, custodes furtim transgressa jacentes,
Ad juvenem tenebris sola puella venit,
Et pedibus prætentat iter suspensa timore,
Explorat cæcas cui manus antè vias.

Ce petit tableau est achevé, mais le culte de la chaste Cérès est déjà bien loin. Quand Tibulle écrivit ces vers, Délie sortait vraisemblablement de sa retraite pieuse et revenait auprès de lui. Le poëte au moins se hâte de faire descendre la troupe des songes, et le sommeil avec ses ailes rembrunies.

Postque venit tacitus fuscis circumdatus alis Somnus, et incerto somnia nigra pede.

Nous avons vu les jeux de l'imagination de Tibulle; voyons maintenant les graves tableaux du christianisme, et jugeons s'ils n'ont pas aussi leur charme particulier.

( Voyez au tom. IV, le chap. VIII, pag. 38 et

suivantes.)

L'esprit du christianisme n'a-t-il pas mis dans cette dernière peinture, outre l'avantage moral, quelque chose de plus tendre et de plus attachant? Quelle institution dans les villages romains pouvait ressembler à celle de ce bon curé, qui veille entre le temple du Dieu vivant et la demeure des morts? ---La marche religieuse dans ces chemins ombragés, et coupés profondément par la roue des chars rustiques, n'est-elle pas d'une grande vérité? N'aime-t-on pas ces voix inconnues qui s'élèvent dans le silence des bois, et qui semblent être celles des génies ministres de la fécondité ? Ne rêve-t-on pas délicieusement à la voix de ce rossignol qui chante les beaux jours, non loin des vieillards qui regardent un tombeau? Je ne crois pas qu'on attribue ces jugemens aux illusions de l'amitié. J'en appelle à tous ceux qui, ayant reçu plus de lumière que moi, voudront examiner sans aucun esprit de secte et de prévention.

Nous avons abandonné la marche de l'auteur, pour admirer ses beautés. Il faut la reprendre et la

suivre jusqu'au bout.

Si la religion est auguste et touchante dans ses mystères et dans ses cérémonies, elle l'est bien plus encore dans les dévouemens magnanimes et dans les vertus extraordinaires qu'elle inspire. C'est là que le sujet donne de nouvelles forces à la voix de l'auteur ; il peint la religion occupée à placer en quelque sorte sur toutes les routes du malheur, des sentinelles vigilantes, pour l'épier et le secourir. Ici la sœur hospitalière veille au besoin du soldat mourant. Ici la sœur grise cherche l'infortune dans les réduits les plus secrets. Non loin les sœurs de la miséricorde reçoivent dans leurs bras la fille prostituée, avec des paroles qui lui laissent le repentir et lui permettent l'espérance. La piété fonde les hospices, dote les colléges, dirige avec gloire tous les travaux de l'éducation; protége dans les monastères, les arts qui fuient devant les barbares; conserve et explique les vieux manuscrits dépositaires de tout le génie des anciens, sans lesquels nous serious si peu de chose; parcourt l'Europe en versant les bienfaits ; défriche par-tout les terres arides, et, en multipliant les moissons, multiplie enfin le peuple des campagnes. Mais voici un plus grand spectacle. Du fond de leurs cellules, des hommes intrépides volent à de saintes conquêtes. Ils courent à travers tous les dangers, jusqu'aux extrémités de la terre, et se la partagent pour gagner des ames, c'est-à-dire, pour civiliser des hommes. Les uns s'exposent aux feux des bûchers, parmi les hordes errantes du Canada; leurs vertus subjuguent les barbares, et maintiennent après un siècle, dans ces contrées qui ont passé sous le joug

de l'Angleterre, le respect et l'amour du nom français. Ceux-ci descendent sur les sables où fut Carthage, pour redemander à un peuple féroce, des captifs qu'ils n'out jamais vus, mais qu'ils regardent comme leurs frères; ils ont même quelquefois poussé l'héroïsme, jusqu'à prendre la place du prisonnier que leurs dons ne suffisaient pas à racheter. Ces héros d'une espèce toute nouvelle, poussent eucore plus loin, s'il est possible, l'enthousiasme de l'humanité. Ils s'enferment dans des bagnes infects. Ils veillent près du lit des pestiférés, et s'exposent mille fois à mourir pour consoler des mourans. Enfin, les miracles des anciennes législations se renouvellent, et le génie de Lycurgue et de Numa semble être redescendu après trois mille ans dans les bois du Paraguay.

Je ne puis me refuser encore au plaisir de citer quelques fragmens, sur les missions des jésuites, dans ce pays qu'ils gouvernèrent avec tant de

gloire.

« Arrivés à Buenos-Ayres, etc. » ( Voy. tom. IV,

pag. 182 à 185.)

Il n'est pas besoin de faire sentir le charme et la nouveauté de ces peintures; mais il est bon d'observer qu'à l'égard du gouvernement paternel des jésuites, le défenseur du christianisme ne dit rien que Montesquieu ne confirme, et que Raynal, dans ces derniers temps, n'ait été contraint d'avouer. Je rapporterai les propres mots de ce dernier.

« Lorsqu'en 1768, les missions du Paraguay sortirent des mains des jésuites, elles étaient arrivées à un point de civilisation le plus grand peut-être où on puisse conduire les nations nouvelles. On y observait les lois. Il y régnait une police exacte. Les mœurs y étaient pures. Une heureuse fraternité y unissait tous les cœurs. Tous les arts de nécessité y étaient perfectionnés; on en connaissait plusieurs d'agréables. L'abondance y était univer-

selle, etc. etc. » (1)

En développant l'influence des vertus du christianisme, sur les sociétés qu'il a renouvelées, l'auteur s'est aperçu que cette religion a plus ou moins imprimé son génie dans toutes les littératures modernes, et qu'elle y a porté de nouvelles richesses, dont on peut faire encore un heureux emploi. Cette observation a fait naître une espèce de poétique chrétienne, qui peut être considérée comme la seconde partie de cet ouvrage; mais il y a tant de points de vue à saisir et tant de questions délicates à traiter dans un pareil sujet, qu'on en rendra compte un autre fois.

Le christianisme a donné de nouveaux freins et de nouveaux aiguillons au cœur humain. C'est sous ce point de vue que l'auteur envisage dans les arts, et sur-tout dans la poésie des peuples modernes, les effets de toutes les passions. Lui-même a voulu peindre leur vague et leur inconstance dans le cœur d'un jeune homme qu'il appelle René, et qui ne sait où fixer ses inquiétudes. Ce roman est compris dans les études poétiques de la dernière partie. On y retrouve tout le talent qu'on aime dans Atala. On parlera des études poétiques, dans un second extrait de cet ouvrage, qui paraît avec tant d'éclat

et sous de si heureux auspices.

<sup>(\*)</sup> Histoire philosophique des deux Indes, tom. IV, p. 323, édition de 1780.

# Second Extrait. (Fructidor an 10.) (1)

 $\mathbf{O}_{ ext{UAND}}$  un talent original paraît pour la première fois, il jette toujours un grand éclat. Ses ennemis ne sont point encore rassemblés, et leur voix ne peut imposer silence à l'enthousiasme. Mais quand ce même talent agrandi, se développe dans une composition plus vaste et plus difficile, ses juges deviennent plus sévères, et ses succès sont plus disputés : c'est que la haine a eu le temps de prendre ses mesures, et de protester contre l'admiration publique. Tous les écrivains faits pour obtenir la gloire, sont condamnés à cette épreuve nécessaire, qui doit plus les enorgueillir que les décourager : ils doivent sur-tout s'attendre à de longs combats, s'ils ont attaqué le système d'une faction dominante; car on leur fait expier alors, et la supériorité de leur talent, et l'audace de leurs opinions.

Ces remarques s'appliquent naturellement à l'auteur du Génie du Christianisme. Les beautés d'Atala, son premier essai, ont été vivement seuties. La sévérité des censeurs, en relevant avec amertume quelques défauts si faciles à corriger, n'a pu affaiblir l'effet de cette production, d'un genre tout nouveau. La critique a donc réuni tous ses efforts contre le second ouvrage du même écrivain, et cette fois elle a pu se promettre quelques avantages, puisqu'elle a pour auxiliaires toutes les opinions anti-religieuses de ce dix-huitième siècle, qui, d'un bout de l'Europe à l'autre, et sur-tout au milieu

Note des Éditeurs.

<sup>(1)</sup> Ce second extrait ne parut qu'après les critiques de la Décade.

de la France, a déchaîné tant d'ennemis contre le christianisme.

On a d'abord attaqué le plan suivi par l'auteur. Plusieurs de ceux qui n'avaient jamais jugé nos dogmes religieux que sur les bouffonneries du docteur Zapata et des aumôniers du roi de Prusse (1), tout-à-coup changé de langage. Ils ne contestent plus à la doctrine et aux pompes de l'église romaine leurs effets touchans et sublimes; ils conviennent que l'éloquence et la pôésie en penvent tirer de puissantes émotions et de riches tableaux. Mais après cet aveu remarquable, quelques-uns prenant le ton d'un zèle au moins équivoque, ajoutent qu'il ne faut pas développer avec trop d'éclat les beautés poétiques du christianisme, de peur d'oter à ses dogmes et à sa morale leur importance et leur gravité. Ils affectent de craindre que l'imagination ne répande à-la-fois ses enchantemens et ses erreurs sur une doctrine qui doit édifier plutôt que plaire.

Parmi ces critiques, il est sans doute quelques hommes vraiment pieux et de bonne foi : c'est à eux sur-tout qu'il faut répondre. J'ose croire que leur sévérité sera désarmée après quelques réflexions

que je leur soumets.

Les argumens théologiques, les savautes controverses, les instructions édifiantes pouvaient suffire à des siècles éminemment religieux. Des traités austères, tels que ceux de Nicole et d'Abadie, étaient lus avec empressement par les mêmes hommes qui goûtaient le mieux le génie et les grâces de Racine et de Lafontaine, leurs contemporains.

<sup>(</sup>r) Voyez la collection des Œuvres de Voltaire et sa Bible expliquée, etc.

Alors, dans les cercles de la ville et parmi les intrigues de la cour, dans le sénat et dans l'armée, on agitait les mêmes questions que dans l'église. Il ne faut point s'en étonner : la religion chrétienne, à cette époque, semblait à tous l'objet le plus important. Le petit nombre de ceux qui osaient l'attaquer dans ses premières bases, n'obtenait que le mépris ou l'horreur. Le nom du Dieu qui l'avait fondée imprimait une égale vénération à toutes les sectes rivales dont elle était la mère, et qui combattaient dans son sein. Ces sectes divisées sur quelques points, s'accordaient sur les dogmes fondamentaux. Leurs disputes avaient en conséquence ce caractère et ces mouvemens passionnés que mettent toujours dans leurs débats les membres d'une famille divisée. Rappelez-vous en effet les anecdotes de ces jours célèbres; voyez dans le palais de la duchesse de Longueville les redoutables chefs de Port-Royal méditer de nouvelles attaques contre les jésuites rassemblés à Versailles, sous la protection du P. Lachaise. La France était attentive à ces querelles, et se décidait pour l'un ou pour l'autre parti. Apprenait-on que le Ministre Claude et l'évêque de Meaux étaient en présence? on contemplait avec curiosité l'approche des deux athlètes, et tous les cœurs s'intéressaient au dénouement du combat : car la renommée publiait que le prix du vainqueur devait être la conversion de quelques personnages fameux. Le salut de Turenne ( on parlait ainsi dans ce temps-là ), le salut de Turenue était attaché peut-être à cette grande conférence; et ne sait-on pas que la dévotion de cet illustre capitaine devint aussi fameuse que sa valeur, et que ses soldats racontaient ses actes de piété comme ses victoires?

Mais ce n'était pas seulement au sein de la France que les esprits étaient si fort émus par ces spectacles et ces luttes théologiques. Ce goût était celui de l'Europe entière. Leibnitz et Newton, dignes tous deux de se disputer les plus belles découvertes de la géométrie moderne, s'honoraient d'inscrire leur nom parmi ceux des défenseurs du christianisme. Leibnitz en voulait réunir toutes les communions; Newton, en éclairant les ténèbres de la chronologie, confirmait celle de Moïse. Si, par exemple, on voyait paraître un livre tel que l'Histoire des Variations, toute la république chrétienne était émue. Rome jetait des cris d'admiration et de joie, tandis que des bords de la Tamise et du fond des marais de la Hollande on entendait s'élever les clameurs injurieuses du calvinisme qui se débattait sans cesse sous les foudres de Bossuet, et qui en était sans cesse écrasé.

Aujourd'hui les plus effrayantes catastrophes nous trouvent insensibles; on foule indifféremment les débris des trônes et des empires : alors les ruines d'un monastère qu'avaient illustré le nom de Pascal et les vertus de quelques filles pieuses, excitaient un attendrissement universel. Que dis-je? la peur de déplaire à Louis XIV n'empêchait point ses favoris de plaindre et d'honorer le docteur Arnaud, exilé par son ordre. Racine et Boileau, tout courtisans qu'on les suppose, adressaient des vers et des éloges à cet illustre opprimé, et même ils osaient les lire devant le monarque, dont la grande ame pardonuait cette noble franchise. Ainsi, les plus petits événemens, quand ils tenaient au christianisme, avaient quelque chose de respectable et de sacré. L'esprit de la religion était par-tout, dans l'état et dans la famille, dans le cœur et dans les discours, dans toutes les affaires sérieuses, et jusque dans les jeux domestiques. En voulez-vous de nombreux exemples? parcourez les Lettres de

madame de Sévigné.

Cette femme illustre vit dans sa terre des Rochers, au fond de la Bretagne, et loin de tout ce qu'elle aime. Elle veut échapper à l'ennui de la solitude, et retrouver dans ses lectures le charme des sociétés de Paris. Eh bien! quels sont les onvrages que son goût préfère? Elle choisit les Essais de Morale de Nicole. Elle a pour lecteur son fils, qui revient de l'armée. Ce jeune homme, dont l'esprit et les grâces s'étaient fait remarquer de Ninon, juge très-bien le janséniste Nicole; et dans ces soirées studieuses qu'il passe à côté de la plus aimable des mères, il oublie les séductions de cette Champmêlé qu'il avait aimée, et dont la voix était, dit-on, aussi tendre que les vers du poëte qui fut son maître. Observez bien que madame de Sévigné, dans toutes ses lettres à sa fille, parle avec admiration des Essais de morale, et qu'en écrivant à Pauline, sa petite-fille, elle répète avec cette expression vive et heureuse qui lui appartient : « Si vous n'aimez pas ces solides lectures, votre goût aura toujours les pâles couleurs. » Dans une autre occasion, elle se trouve à Baville, chez le président de Lamoignon, au milieu de la société la plus polie et la plus éclairée. Quel est celui qu'elle distingue dans ce choix de la bonne compagnie du plus brillant de tous les siècles? Un homme d'un esprit charmant et d'une facilité fort aimable. Je rapporte ses propres expressions. Mais devinez quel est cet homme? C'est le P. Bourdaloue.

Certes, quand les traités de Nicole et les conversations de Bourdaloue font les délices, des

femmes les plus renommées par leur esprit et par leur beauté, les apologistes du christianisme n'ont pas besoin de relever son prix et son éclat aux yeux de l'imagination : il est facile d'attirer l'attention et le respect, dès qu'on parle d'une doctrine qui fait le fonds habituel des pensées et des sentimens de tout un peuple. Mais quand cette doctrine, en proie aux dérisions d'un siècle entier, perd la plus grande partie de son influence, il faut, pour la rétablir, apprendre d'abord au vulgaire que ce qu'on lui peignit comme ridicule, est plein de charme et de majesté. Quand on défigura la religion sous tant d'indignes travestissemens, on doit venger sa beauté méconnue, et l'offrir à l'admiration. Lorsqu'on ne cessa de montrer le christianisme comme un culte inepte et barbare qui a long-temps abruti les peuples, n'est-il pas juste de prouver que les peuples lui doivent les plus beaux développemens de la civilisation?

C'est la tâche importante que M. de Chateaubriand s'est imposée. Il a su la remplir avec gloire. Le genre de ses adversaires a déterminé le choix de ses armes. Fort de son talent et de sa cause, il rend à l'incrédulité tous ses dédains, et lui reproche sur-tout d'avoir affaibli les facultés de l'esprit

humaia, qu'elle se vante d'avoir agrandi.

« Il y a eu, dit-il, dans notre âge, etc. » ( Voyez

tom. V, pag. 163 à 164.)

C'est ainsi que le talent de l'auteur est profondément empreint à chaque page de son livre. Ce talent est reconnu de ceux qui le jugent avec le plus de rigueur; mais en s'appesantissant sur les défauts qu'on remarque dans quelques phrases, ils ont passé bien légérement sur les beautés qui éclatent dans des livres ensiers. Quand le pinceau est si neuf et si abondant, on pardonne des traits superflus, incorrects ou trop hardis. Que de fois, et sur-tout dans la quatrième partie, l'expression égale la grandeur du sujet! C'est là qu'elle est touchante comme les bienfaits du christianisme, et riche comme ses merveilles. Au reste, cette quatrième partie a réuni tous les suffrages; et dans toutes les autres, on trouve un grand nombre de morceaux du même éclat. On a déjà cité dans le premier extrait, plusieurs descriptions du culte romain. Ces fragmens suffisent pour justifier nos éloges. Il reste à faire connaître la partie critique de l'ouvrage, où l'auteur a opposé les chefs-d'œuvre littéraires des siècles chrétiens à ceux de l'antiquité païenne, et le génie des Grecs à celui des Hébreux. Je choisis le parallèle des beautés d'Homère et de la Bible. Ce rapprochement fut indiqué plus d'une fois par des hommes pieux; le grave Fleury luimême, dans son savant ouvrage sur les Mœurs des Israélites, semble retrouver quelquefois les crayons d'Homère et la grâce naïve des scènes de l'Odyssée. Aussi Fénélon aimait-il beaucoup ce livre de Fleury. M. de Chateaubriand, à son tour, me paraît avoir saisi des rapports nouveaux dans ces deux monumens du premier âge. Voici comme il les juge.

« Nos termes de comparaison, etc. » ( Voyez

tome IV, pag. 323 à 330.)

Il y a dans ces remarques, si je ne me trompe, un mélange d'imagination, de sentiment et de finesse qu'il est bien rare de trouver dans les poétiques les plus vantées. Les vues critiques de l'auteur, dans d'autres chapitres encore, me paraissent avoir les plus féconds résultats et la plus piquante nouveauté. Il prouve très-bien que le

christianisme, en perfectionnant les idées morales, fournit à la poésie moderne une espèce de beau idéal que ne pouvaient connaître les anciens. Je crois qu'à beaucoup d'égards son opinion est fondée. Racine avoue lui-même qu'il n'aurait pu faire supporter son Andromaque, si, comme dans Euripide, elle eût tremblé pour Molossus et non pour Astyanax, pour le fils de Pyrrhus, et non pour celui d'Hector. On ne croit point, dit-il trèsbien, qu'elle doive aimer un autre mari que le premier (1). Virgile l'avait déjà senti confusément, et dans le troisième livre de l'Énéide, il cherche à sauver, autant qu'il peut, l'houneur d'Andromaque. Elle rougit et baisse les yeux devant Enée, qui débarque en Épire.

Dejecit vultum, et demissa voce locuta est, etc.

Puis, d'une voix embarrassée, elle raconte que le fils d'Achille, en la quittant pour Hermione, l'a fait épouser au troyen Hélénus.

Mefamulam, famuloque Heleno transmisit habendam, etc.

Mais, en dépit de cette rougeur et de cet embarras que lui donne Virgile, la veuve d'Hector ne paraît point assez justifiée à J.-B. Rousseau, qui la cite auprès de la matrone d'Éphèse, dans une ode charmante.

> Andromaque, en moins d'un lustre, Remplaça deux fois Hector.

Racine s'est bien gardé de suivre en tout les traditions connues. Chez lui Andromaque ressemble

<sup>(1)</sup> Voyez la préface d'Andromaque.

précisément à ces veuves des premiers siècles chrétiens, où l'idée d'un second mariage eût semblé profane, et presque coupable; à ces Paules et à ces Marcelles, qui, retirées dans un cloître, indifférentes à tous les spectacles du monde, et toujours vêtues de deuil, ne regardaient plus que le tombeau de l'époux à qui elles avaient promis leur foi, et le ciel où leurs premiers nœuds devaient se rejoindre éternellement. Il est donc vrai que le caractère de la veuve d'Hector, en prenant les couleurs sévères du christianisme, devient plus pur et plus touchant que dans l'antiquité même.

Sous l'empire d'une religion qui commande au désir tant de sacrifices, il doit y avoir plus de luttes entre le devoir et les passions. Dès-lors le génie qui les observe saura peindre avec des traits plus déchirans les combats du cœur, ses faiblesses et ses remords. Ainsi donc, à génie égal, un poëte élevé, comme Racine, dans la plus sévère école du christianisme, peindra le repentir de Phèdre criminelle, avec une énergie que ne peuvent inspirer les dogmes d'une religion moins réprimante. Les orages d'une ame pieuse et tendre à-la-fois, qui est tour à tour partagée entre Dieu et son amant, une Héloïse que les souvenirs de la volupté poursuivent dans le sein de la pénitence, une Zaïre éprise de l'objet que son culte lui ordonne de hair, le cloître et le monde, les illusions de la terre et les menaces du ciel, tous ces contrastes si dramatiques sont des beautés particulières au christianisme. Il donne non-seulement des nuances plus fortes à la peinture des passions déjà connues; mais il les enrichit encore de caractères absolument nouveaux.

Ceux qui savent étudier dans les mœurs des peuples et des siècles le caractère des différentes

littératures,

littératures, les critiques dont le coup d'œil a quelque étendue, avoueront sans doute cette influence de nos opinions religieuses sur le tâlent de nos plus illustres écrivains. Mais peut-être on ne trouvera pas la même justesse dans toutes les observations de M. de Chateaubriand, ou du moins quelques-unes ne seront admises qu'avec des restrictions nécessaires. On lui accordera difficilement que les machines poétiques tirées du christianisme puissent avoir le même effet que celles de la mythologie. Il est vrai qu'il ne se dissimule point les objections qui se présentent contre ce système.

« Nous avons à combattre, dit-il, un des plus anciens préjugés de l'école. Toutes les autorités sont contre nous, et l'on peut nous citer vingt vers de l'Art poétique qui nous condamnent. » Après cet aveu, il compare sous le point de vue poétique, le ciel des chrétiens à l'olympe, le tartare à notre enfer, nos anges aux dieux subalternes du paga-

nisme, et nos saints à ses demi-dieux.

On ne peut sans doute assigner de bornes au génie. Ce que Boileau jugeait impraticable, sera peut-être tenté quelque jour avec succès. Milton, à qui le goût fait tant de reproches, montre pourtant jusqu'à quel point la majesté des livres saints élève l'imagination poétique. Mais est-ce assez pour justifier l'opinion de ceux qui

Pensent faire agir Dieu, les saints et les prophètes, Comme les dieux éclos du cerveau des poëtes?

En effet, si Milton est sublime, ce n'est point quand il peint la Divinité reposant dans elle-même, et jouissant de sa propre gloire au milieu des chœurs célestes qui la chantent éternellement. Alors

5. M

le poëte est gêné par la précision des dogmes théologiques, et son enthousiasme se refroidit. C'est dans le caractère de Satan qu'il s'est élevé audessus de lui-même. On en devine bientôt la raison. C'est que Satan déchiré par l'orgueil et le remords, par les sentimens opposés de sa misère présente et de son antique gloire, a précisément, et même à un plus haut degré, toutes les passions des Dieux de la mythologie. C'est un sujet rebelle qui rugit dans sa chaine; c'est un roi détrôné qui médite de nouvelles vengeances; en un mot, c'est, avec des traits plus hardis, un Encelade frappé de la foudre, un Prométhée qui défie encore Jupiter sur le roc où l'enchaîne la nécessité. Quelques traits de ce personnage avaient été indiqués dans les prophètes, mais d'une manière assez vague pour que l'auteur moderne, en le peignant, eût toute la liberté nécessaire à l'invention poétique. Satan, tel qu'il est conçu par Milton, ne prouve donc rien contre ces vers de Boileau :

De la foi d'un chrétien les mystères terribles, D'ornemens égayés ne sont point susceptibles.

Remarquez bien cette expression d'ornemens égayés. Boileau l'a placée encore plus haut, en parlant de l'effet heureux des fables auciennes dans la poésie épique.

Ainsi, dans cet amas de nobles fictions, Le poëte s'égaye en mille inventions, Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses, Et trouve sons sa main des fleurs toujours écloses.

Mais ces fleurs ne croissent que sur les autels d'une religion douce et riante. La majesté du christianisme est trop sévère pour souffrir de tels

ornemens. Si on veut l'embellir, on la dégrade. Comment agrandir ce qui est infini? Comment égayer une religion qui a révélé toutes les misères de l'homme? D'ailleurs, le christianisme a des traditions précises et des dogmes invariables, dont ne s'accommode point un art qui ne vit que de fictions. Si la mythologie fut si favorable aux poëtes, c'est qu'elle était pour eux la source éternelle des ingénieux mensonges. Homère, Hésiode, Ovide, racontent souvent, avec des circonstances très-diverses, les généalogies et les aventures de leurs dieux. La variété de leurs récits favorise singulièrement l'essor et l'indépendance de l'imagination. Ces dieux qu'elle enfanta se prêtent à tous ses caprices, et se multiplient même quand il lui plaît. Long-temps après Homère, Apulée raconte la fable de Psyché; soudain Vénus a une rivale, et l'Olympe une déesse de plus. On sent que de telles licences sont interdites dans une religion où tout doit inspirer le respect et combattre les sens, où les faits et la doctrine sont immuables comme la vérité.

Mais si la gravité du christianisme ne peut descendre jusqu'aux jeux de la mythologie, celleci, au contraire, prenant toutes les formes du génie poétique dont elle est la fille, peut imiter les effets majestueux du christianisme (1). Je suppose qu'on eût un poëme épique de Platon, qui, comme on sait, voulut dans sa jeunesse, être le rival d'Homère, et qui ne fut le premier des philosophes qu'après avoir essayé vainement d'être le premier

<sup>(1)</sup> On peut douter de cela, sur-tout dans l'éloquence et dans la poésie dramatique.

des poëtes. Croit-on qu'il n'eût pas su introduire dans les fictions mythologiques quelques-unes de ces idées sublimes qui semblaient presque chrétiennes aux premiers Pères de l'Église (1)? Et ce que Platon n'a pas fait, ne fut-il pas exécuté plus d'une fois par Fénélon? L'élysée, par exemple, tel qu'il est peint dans le Télémaque, n'appartient point au système du paganisme, mais à celui d'une religion qui n'admet qu'une joie sainte et des voluptés pures comme elle (2). M. de Chateaubriand l'observe lui-même avec d'autres critiques. On retrouve, en effet, dans cette description, les élans passionnés d'une ame tendre qui portait l'amour divin jusqu'à l'excès; mais ce morceau n'est pas le seul où l'auteur a répandu l'esprit du christianisme. Je n'en indiquerai qu'un autre exemple.

Le fils d'Ulysse, séparé quelque temps de Minerve, qui le conduit sous la figure de Mentor, est seul dans l'île de Chypre, en proie à toutes les séductions de Vénus et de son âge; il est prêt à succomber. Tout-à-coup, au fond d'un bocage, paraît la figure austère de ce même Mentor, qui crie d'une voix forte à son élève: Fuyez cette terre dangereuse. Les accens de la divinité cachée rendent au cœur amolli du jeune homme son courage et ses vertus. Il se réjouit de retrouver enfin l'ami qu'il regrette

<sup>(1)</sup> Sans doute un beau génie comme Platon aurait pu spiritualiser la mythologie; mais sa divine imagination, en atteignant aux grandes idées métaphysiques, serait, par cela même, sortie de l'ordre des idées mythologiques, elle serait devenue presque chrétienne. L'auteur aurait donc pu réclamer en sa faveur l'exemple que le critique veut citer controlui.

Note des Edit.

<sup>(2)</sup> Voyez la note suivante.

depuis si long-temps; mais Mentor lui annonce qu'il faut se quitter encore, et lui parle en ces mots;

« Le cruel Métophis qui me fit esclave avec vous en Égypte, me vendit à des Arabes. Ceux-ci étant allés à Damas en Syrie, pour leur commerce, voulurent se défaire de moi, croyant tirer une grande somme d'un voyageur nommé Hazaël, qui cherchait un esclave grec. Hazaël m'attend; adieu, cher Télémaque. Un esclave qui craint les dieux,

doit suivre fidèlement son maître. »

Il y a des beautés de plusieurs genres dans cet épisode. Tout le monde remarquera sans peine que Minerve ne vient point secourir Télémaque quand il est captif aux extrémités de l'Égypte, ou quand il combat Adraste au milieu de tous les dangers. C'est contre la volupté seule qu'elle accourt le défendre; c'est alors qu'il en a le plus grand besoin. Une telle allégorie est belle, sans doute; mais le reste cache des vérités plus sublimes encore. La fille du maître des dieux, la sagesse divine ellemême se soumet sans murmure à tous les opprobres de la servitude, et les ennoblit par une pieuse résignation. N'est-ce pas déguiser, sous des noms mythologiques, ce qu'il y a de plus élevé dans la théologie chrétienne (1)? et quelles plus grandes leçons peuvent être données au roi que veut instruire Minerve! Elle lui apprend le respect qu'il doit à tous les hommes, en les montrant tous égaux devant le ciel, et sur-tout en acceptant elle-même

<sup>(1)</sup> Oserons-nous faire remarquer que ces exemples sont plus en faveur du système que soutient l'auteur, que favorables à l'opinion du critique?

Note des Édit.

les plus viles fonctions de la société. Mais lorsqu'elle réprime avec tant de soin l'orgueil de la puissance souveraine, voyez comme elle apaise les ressentimens séditieux de la mauvaise fortune, en inspirant à l'esclave la crainte des dieux qui récompenseront sa fidélité. Peut-on expliquer sous des images plus heureuses, toute l'harmonie sociale, et les devoirs réciproques des divers états qui l'entretiennent? Ah! sans doute ces instructions puisées à la source du vrai et du beau, sont dignes d'avoir pour interprète Minerve même, c'est-à-dire, l'intelligence qui gouverne l'univers. Comparez à cette morale si utile et si touchante, les maximes d'éducation qu'a trop répandues le style véhément et passionné de J. J. Rousseau; lisez, sans prévention, Emile et Télémaque, et jugez la philosophie des deux siècles, indépendamment de tous les autres mérites de Fénélon.

On peut conclure de ces réflexions, que, dans le merveilleux de l'épopée, tous les avantages poétiques sont en faveur des fables anciennes, puisqu'elles sont toujours plus riantes que le christianisme, et peuvent quelquefois être aussi graves que lui.

M. de Chateaubriand fait encore d'autres reproches à la mythologie, et l'on ne dira pas qu'il les condamne par défaut d'imagination, car il en prodigue toutes les richesses dans le morceau suivant:

« Le plus grand et le premier vice de la mythologie, etc. » (Voyez tom. II, pag. 222 à 229.)

Je crois qu'en répandant sur ce chapitre l'éclat des plus vives images, l'auteur a confondu quelques objets qu'il faut distinguer.

Les esprits tournés à la contemplation religieuse, doivent sans doute se passionner pour tous les grands spectacles qui leur parlent de la puissance divine. Une piété tendre et vive peut accroître encore cet enthousiasme qui saisit le poëte à la vue des cieux, des mers et des campagnes; je sais même que certains tableaux du christianisme s'associent trèsheureusement aux scènes de la nature, et sur-tout à celles qui ont un caractère majestueux, touchant ou sublime. Le désert où sont ensevelies Thèbes, Palmyre et Babylone, me frappera d'une plus profonde émotion, si j'y vois la pénitence et la prière à genoux sur des ruines, si, dans quelque décombre de ces villes agitées autrefois par toutes les passions, un anachorète vit en paix avec Dieu, et médite sur la mort, aux mêmes lieux où tant de grandeurs coupables ont disparu. Le solitaire qui attend le lever du soleil sur le sommet du Liban, me rendra plus sensible à la merveille de la lumière et de la création renaissante, s'il répète, au retour du matin, le cantique où David célébrait les œuvres de Dieu sur la même montagne. C'est alors que les cieux et le firmament, qui racontent la gloire de l'Éternel (1), auront pour moi plus de grandeur que ceux où se promène le char d'Apollon. Mais il ne faut rien exagérer; plus le christianisme est sublime, moins il lui faut chercher des beautés qui ne sont pas les siennes, et dont il n'a pas besoin. Est-il vrai, par exemple, que lui seul, en chassant les Faunes, les Satyres et les Nymphes, ait rendu aux grottes leur silence, et aux bois leur rêverie; qu'il ait exhaussé le dônie des forêts, et qu'il les ait remplies d'une divinité immense, etc. etc.? Mais les bois du Druide n'avaient-ils pas ce caractère solennel et sacré? Ne sair-on pas que l'ancien

<sup>(1)</sup> Cæli enarrant gloriam Dei.

peuple Celte n'avait que des dieux immatériels et invisibles, et qu'il donnait ordinairement leur nom à l'endroit le plus caché des forêts, comme nous l'apprend Tacite? Il n'adorait qu'en esprit ce lieu plein d'une majesté cachée, et n'osait même y lever les yeux: lucos ac nemora consecrant, deorunque nominibus appellant secretum illud, quod sold reverentid vident (1) (\*). Or, malgré tous les

(1) De moribus Germanorum.

(\*) M. de Chateaubriand ne veut pas prouver ici que la religion chrétienne est la source de la poésie descriptive, mais que la mythologie détruisait ce genre de poésie; et, comme le critique, il apporte pour preuve que les peuples qui ne connaissaient pas la mythologie, avaient une poésie descriptive.

Voici les propres paroles de l'auteur.

« Quant à ces dienx vagues que les anciens plaçaient dans les bois déserts et sur les sites agrestes, ils étaient d'un bel effet sans donte; mais ils ne tenaient plus au système mythologique: l'esprit humain retombait ici dans la religion naturelle. Ce que le voyageur tremblant adorait en passant dans ces solitudes, était quelque chose d'ignoré, quelque chose dont il ne savait point le nom, et qu'il appelait la Divinité du lieu; quelquefois il lui donnait le nom de Pan, et Pan était le Dieu universel. Ces grandes émotions qu'inspire la nature sauvage, n'ont point cessé d'exister, et les bois conservent encore pour nous leur formidable divinité.

» Enfin, il est si vrai que l'allégorie physique ou les dieux de la fable, détruisaient les charmes de la nature, que les anciens n'ont point eu de vrais peintres de paysage, par la même raison qu'ils n'avaient point de poésie descriptive. Or, chez les autres peuples idolàtres, qui ont ignoré le système mythologique, cette poésie a plus ou moins été connue; c'est ce que prouvent les poêmes Sanscrit, les contes Arabes, les Edda, les chansons des Nègres et des Sanvages. Mais, comme les nations infidèles ont toujours mêlé leur fausse religion (et par conséquent leur manvais goût) à leurs ouvrages, ce n'est que sous le christianisme qu'on a su peindre la nature dans sa vérité. »

Note des Edit.

anathèmes que prononce M. de Chateaubriand contre la mythologie, je pense qu'un homme né avec un aussi beau talent que le sien, eût pu trouver le même enthousiasme et les mêmes rêveries dans ces bois de Delphes, où les antres, les trépieds et les chênes étaient prophétiques. La Fable ne disaitelle pas que deux aigles, envoyés par Jupiter, et partis des extrémités du monde, en volant avec une égale vîtesse, s'étaient rencontrés au milieu de l'univers, dans l'endroit même où le temple de Delphes avait été bâti? C'était là que la divinité toujours présente, recevait les hommages de toutes les nations; c'est de là qu'elle jetait un coup d'œil égal sur toutes les parties de la terre soumise à son empire. D'aussi belles traditions pouvaient, sans doute, inspirer le poëte, et ce lieu chéri des Muses était, comme on voit, sous l'influence immédiate du ciel. Des crayons vulgaires ont trop usé, j'en conviens, les images mythologiques; mais le peintre aimera toujours l'attitude de ce fleuve appuyé sur son urne couronnée de fruits. Et que d'idées morales les anciens savaient attacher à ces emblèmes poétiques! Inachus était un roi bienfaisant, ami de son peuple, dont il était aimé. Près d'expirer, il demande aux dieux de rendre sa mort utile à ses sujets. Les dieux exaucent sa prière, ils le changent en fleuve, et sous cette nouvelle forme, ses eaux versent encore l'abondance au pays dont ses vertus avaient fait le bonheur. De telles fables feront toujours les délices du genre humain. M. de Chateaubriand a trop de sentiment et d'imagination pour briser l'urne d'Inachus, et pour ne pas aimer sa métamorphose.

Quant à la poésie descriptive, les anciens n'en ont jamais fait un genre à part, ils l'ont sagement mêlée au tissu d'une composition épique ou didactique. Je crois qu'à cet égard ils méritent des éloges, et non des reproches (1). Mais cette question mériterait un article tout entier; et celui-ci est déjà trop long. Au reste, le progrès des sciences naturelles, plus que le christianisme, a dû nécessairement agrandir pour les modernes, le spectacle des phénomènes de la nature (2). Quand le télescope

(1) C'est ce que dit l'auteur lui-même dans une de ses notes. « Nous ne voulons qu'éclaireir ce mot descriptif, afin qu'on ne l'interprète pas dans un sens différent que celui que nous lui donnons. Quelques personnes ont été choquées de notre assertion, faute d'avoir bien compris ce que nous voulions dire. Certainement les poëtes de l'antiquité ont des morceaux descriptifs; il serait absurde de le nier, sur-tout si l'on donne la plus grande extension à l'expression, et qu'on entende par-là des descriptions de vêtemens, de repas, d'armées, de cérémonies, etc. etc.; mais ce genre de description est totalement différent du nôtre : en général, les anciens ont peint les mœurs, nous peignons les choses; Virgile décrit la maison rustique, Théocrite les bergers, et Thompson les bois et les déserts. Quand les Grecs et les Latins ont dit quelques mots d'un paysage, ce n'a jamais été que pour y placer des personnages et faire rapidement un fond de tableau; mais ils n'ont jamais représenté nuement, comme nous, les fleuves, les montagnes et les forêts: c'est tout ce que nous prétendons dire ici. Peut-être objecterat-on que les anciens avaient raison de regarder la poésie descriptive comme l'objet accessoire, et non comme l'objet principal du tableau; je le pense aussi, et l'on a fait de nos jours un étrange abus du genre descriptif; mais il n'en est pas moins vrai que c'est un moyen de plus entre nos mains, et qu'il a étendu la sphère des images poétiques, sans nous priver de la peinture des mœurs et des passions, telle qu'elle existait pour les anciens. »

Note des Édit.

(2) Cela est vrai, mais parce que la religion des chrétiens ne s'oppose pas à ces connaissances physiques, tandis que chez les anciens, quoiqu'il y eût certainement de grands philosophes et de grands géomètres, la mythologie ou la religion des peuples était un obstacle invincible à voir la nature telle qu'elle est.

Note des Edit.

de Galilée et d'Herschel recule les immensités du ciel, il faut bien que l'Olympe s'abaisse; et c'est alors que la Muse de l'épopée s'égarant avec Newton dans des soleils sans nombre et des mondes sans fin, s'écrie avec un enthousiasme digne de ces nouveaux prodiges:

Par-delà tous ces cieux, le Dieu des cieux réside.

Mais si tout le monde n'aperçoit pas également les beautés poétiques du christianisme, personne ne conteste ses bienfaits, et c'est en les peignant que l'auteur est sur-tout admirable. On me saura gré de citer encore la peinture d'un religieux allant aunoncer la sentence aux criminels dans les prisons.

« On a vu, dit-il, dans ces actes de dévouement, etc. » (Voyez tom. IV, pag. 147 à 152.)

Le lecteur impartial ne trouvera point qu'on ait trop loué l'ouvrage qui renferme de parcilles beautés. Les opinions courageusement professées par l'auteur, lui obtiendront encore plus d'estime que son rare talent. Il est juste en effet que la faveur publique environne les écrivains qui remettent en honneur les principes sur lesquels repose l'ordre social. C'est ainsi qu'en Angleterre, après les ravages produits par les funestes doctrines de Hobbes, de Collins et de Toland, on accueillit avec euthousiasme les livres où le docteur Clarke développa les preuves de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'ame. Les Anglais tout pleins encore des souvenirs de la guerre civile, et long-temps divisés par les controverses politiques, se réunirent tous pour bénir l'écrivain qui leur donnait des espérances éternelles, et qui venait enfin justifier cette providence qu'avaient fait méconnaître à quelques-uns les succès du crime et le long règne de l'anarchie.

L'empereur Marc-Aurèle, en remerciant les Dieux de tous les bienfaits qu'ils avaient répandus sur lui dès ses prenières années, met au nombre de leurs plus grandes faveurs son peu de goût pour les fausses sciences de son siècle. Une grande marque du soin des immortels pour moi, c'est, ajoute-t-il, qu'ayant eu une très-grande passion pour la philosophie, je ne suis tombé entre les mains d'aucun sophiste, que je ne me suis point amusé à lire leurs livres ni à démêler les vaines subtilités de leurs raisonnemens. Heureux dorénavant les souverains et les peuples qui pourront se rendre le même témoignage! A mesure que les écrits des sophistes auront moins de partisans, l'auteur du Génie du Christianisme en trouvera davantage. - Au reste, il a déjà eu la double gloire de soulever contre lui et des critiques obscurs et des critiques distingués. Ces derniers sont, à mon sens, ceux dont il doit être le plus fier. Un ouvrage n'est point encore éprouvé quand il triomphe des censures de Visé et de Subligny; mais sa gloire est complète quand il résiste aux dégoûts de Sévigné et aux épigrammes de Fontenelle.

Il ne m'appartient point de marquer le rang de cet ouvrage; mais des hommes dont je respecte l'autorité, pensent que le *Génie du Christianisme* est une production d'un caractère original que ses beautés feront vivre, un monument à jamais honorable pour la main qui l'éleva et pour le commencement du dix-neuvième siècle qui l'a vu naître.

FONTANES.

Extrait d'un article sur René, inséré dans le Mercure du 15 floréal an 10.

Dans l'extrait que nous avons donné du Génie du Christianisme, nous avons annoncé un second extrait (1) de la partie littéraire et critique de cet ouvrage; en attendant que l'auteur du premier remplisse sa promesse, on nous saura gré de faire connaître l'épisode de René. Cet épisode, qui rappelle tout le talent d'Atala, et qui même lui est préféré par plusieurs gens de goût, est compris dans cette partie littéraire. On peut aussi le considérer comme un petit ouvrage à part. L'auteur de René a voulu peindre cet orage intérieur et cette espèce de fermentation sourde qui travaille le jeune homme avant que ses passions se soient fixées sur un objet. Dans une telle disposition, la solitude devient funeste, sur-tout lorsqu'elle n'est pas habitée avec la religion : alors la paix et le silence ne servent qu'à redoubler l'énergie malheureuse du cœur humain; c'est ce que l'auteur s'attache principalement à développer. Il prouve encore, contre les sophistes, qu'il y a telles circonstances de la vie, où le cœur trompé dans ses affections, et la vertu fatiguée de ses combats, ne peuvent trouver de repos que dans les abris du cloître.

Le personnage que l'on met en scène, est le même René auquel Chactas raconte ses aventures

dans Atala.

<sup>(1)</sup> Le second extrait dont il est ici question, forme la seconde partie de la critique qu'on vient de lire.

Ce jeune homme, qui s'était marié pour se conformer aux mœurs des Sauvages, paraît consumé d'une grande tristesse, et mène une vie errante dans les bois. Chactas, son père adoptif, et le père Souël, missionnaire à la Nouvelle-France, voudraient connaître le secret de son cœur; mais il résiste à toutes leurs prières: enfin il cède; ils vont un jour ensemble sur les bords du Meschacebé, et le jeune homme commence ainsi: ( Tome II, pag. 168.)

Il décrit ensuite les premières sensations de son enfance. (Pag. 169, lig. 10, à pag. 171, lig. 15.)

Le père de René meurt ; celui-ci abandonné à lui-même, et poussé par un vague instinct, se met

à voyager. (*Pag.* 175.)

Après avoir visité plusieurs peuples, sans rien trouver qui remplisse le vide de son cœur, il revient dans sa patrie. Pendant quelque temps il essaye des distractions d'une grande ville; mais ses dégoûts qui s'en augmentent le poursuivent dans la solitude.

C'est alors que l'auteur, entrant plus avant dans son sujet, montre le jeune homme aux prises avec toutes les puissances de son imagination. (Pag. 186,

lig. 26, à pag. 191, lig. 6.)

On n'avait pas encore, je crois, trouvé des couleurs aussi vraies pour un état de l'ame tellement orageux et indéfini qu'il se dérobe à la pensée

même de celui qui l'éprouve.

Enfin, René, après avoir consumé inutilement tous les désirs de son cœur, arrive au dernier dégoût de la vie: il songeait à s'en délivrer, lorsque sa sœur, qui a deviné ce projet funeste, vient le surprendre dans sa retraite. (Pag. 192.)

Pendant quelques mois qu'Amélie passa avec son frère, elle parvint à mettre un peu de paix dans ce cœur troublé; mais un jour elle s'échappe tout-à-coup, laissant une lettre où elle explique sa résolution. On remarquera sans doute cette lettre à-la-fois si chaste et si passionnée, ou l'amour semble avoir concentré ses accens, et se laisse deviner sous le voile de la religion. Amélie apprend à son frère qu'elle va se consacrer à Dieu dans un cloître; René, surpris d'une telle résolution, part pour l'en détourner. (Page 202, lig. 7, à page 204, lig. 9; et page 210, lig. 14, à la fin de

l'épisoáe, page 220.)

Nous n'avons pas voulu interrompre l'auteur pour faire remarquer ses beautés. Il n'est personne qui n'ait senti le charme douloureux de cette dernière visite au château paternel; de cette lettre où Amélie décrit la paix et les consolations qu'elle a trouvées aux pieds des autels, etc. Mais ce roman doit sur-tout plaire aux lecteurs qui conservent quelques souvenirs de l'âge d'inquiétude et des passions naissantes qu'on a voulu peindre; ils y verront leur propre cœur deviné pour ainsi dire, et jusqu'aux nuances de leur existence confuse, fixées dans ces tableaux éloquens. Peut-être même que, jugeant ce petit ouvrage d'après le mérite de la composition et des difficultés vaincues, ils préféreront aux amours de Chactas, les rêveries du jeune René. D'ailleurs, la moralité est tout-à-fait neuve, et malheureusement d'une application trèsétendue. Elle s'adresse à ces nombreuses victimes de l'exemple du jeune Werther, de Rousseau, qui ont cherché le bonheur loin des affections naturelles du cœur et des voies communes de la société. La brusque réprimande du Missionnaire donne un grand effet à cette moralité, et fait mieux ressortir la triste vanité de ces jeunes gens qui se sont imaginé que la bizarrerie était inséparable du génie, et qui ont commencé par la bizarrerie en attendant

le génie.

Au reste, le sujet de René n'est qu'un des points de vue de cette partie littéraire dont nous devons rendre compte. Elle en offre plusieurs autres qui paraîtront aussi neufs que féconds; mais leur examen se rattache aux questions les plus intéressantes de la littérature, et il ne faut pas trop se hâter de juger le résultat de plusieurs années de travail et de méditation.

Ce serait peut-être le lieu de répondre à quelques personnes qui affectent de regarder le Génie du Christianisme comme un ouvrage de circonstances. Assurément on n'avait pas encore vu d'ouvrage de circonstances en cinq volumes; et une semblable nouveauté devrait exciter au moins quelques doutes, si l'on ne savait que ce livre, dont l'auteur a eu le courage de brûler successivement deux éditions, fut publié, pour la première fois, à Londres, en 1798. On conviendra cependant qu'il est heureux pour l'auteur que les opinions de son livre paraissent conformes à l'esprit du gouvernement, et que ses espérances, à l'instant même où il les exprimait, aient été réalisées.

P. M.

Article inséré dans le Mercure du 4 thermidor an 11, par M. Guénau, sur les nouvelles éditions du Génie du Christianisme.

Un homme célèbre a dit du Génie du Christianisme, « que le plus mince littérateur en corrigerait
aisément les défauts, et que les plus grands écrivains
en atteindraient difficilement les beautés » (1).
Ce jugement explique assez bien la fortune de cet
ouvrage depuis qu'il a paru; l'admiration et l'enthousiasme qu'il a excités, les critiques de détail et les
plaisanteries qu'il a essuyées, et le zèle également
actif des admirateurs et des détracteurs. Au milieu
de cette controverse, qui continue toujours pendant
que les éditions se multiplient, s'il y a quelque
chose de parfaitement prouvé et hors de toute
discussion, c'est le succès de l'ouvrage; et il semble,
au premier abord, qu'il devait dispenser l'auteur
d'en écrire la défense.

Il avait suffisamment répondu aux critiques de détail, par les heureux changemens qui rendent cette édition si supérieure aux précédentes; il ne devait point répondre aux plaisanteries, car les plaisanteries et les grandes pensées sont dans deux mondes différens, et ne se rencontrent jamais.

Mais l'auteur du Génie du Christianisme ambitionnait une autre gloire que celle du talent; et lorsqu'il l'a obtenue, lorsqu'à l'aide de tableaux pleins de charme et de graudeur, il a ménagé une heureuse réconciliation entre l'opinion publique et

<sup>(1)</sup> M. Necker.

les vérités utiles; lorsque ces vérités, qui étaient hardies au moment où elles furent rappelées, sont aujourd'hui reconnucs et respectées de tous les bons esprits: alors, si des hommes également ennemis des lettres et de la société, veulent ternir cette gloire innocente; s'ils emploient contre l'auteur les mêmes moyens qu'ils ont de tout temps employés contre le christianisme; s'ils affectent de se méprendre sur ses véritables intentions, et que la critique dégénère en calomnie, son devoir l'oblige de la repousser; sa réputation devient inséparable de la cause qu'il défend.

Telle doit être l'unique défense, tel est aussi l'unique objet de celle qui accompagne les nouvelles éditions du Génie du Christianisme: on n'y trouve point le ton de la plupart des critiques littéraires, où l'envie est aux prises avec l'amour-propre; et sans doute on saura gré à M. de Chateaubriand d'avoir renouvelé l'exemple de ces discussions franches et polies, qui font assez d'honneur aux juges que l'on s'est choisis, pour supposer qu'ils

s'intéressent à la vérité.

C'est avec le ridicule et la malveillance qu'on l'attaque; c'est avec la simplicité et la modération qu'il se défend, mais aussi avec les armes d'une logique sévère et pressante, une sagesse de style, et même une sobriété d'imagination, qui, de la part de l'auteur du Génie du Christianisme, est une grande preuve de désintéressement.

On voit donc qu'il adresse cette défense aux lecteurs de bonne foi, et c'est dire assez qu'elle ne persuadera point le plus grand nombre des détracteurs de son ouvrage. Après tout, ce n'est pas un si grand malheur, puisque l'on doit plutôt se prévaloir de leurs critiques que les réfuter. Si l'on entre dans le fond de ces critiques, on ne peut s'empêcher de voir qu'elles sont plutôt dirigées contre le succès que contre l'ouvrage lui-même: il aurait fallu, pour contenter ces amis sévères de la vérité, que l'auteur eût écrit précisément de manière à n'être point lu; qu'il se fût resserré dans les formes de la scholastique et de la théologie; mais sur-tout qu'il eût beaucoup déclamé contre l'hérésie et l'incrédulité: on avait à lui opposer des épigrammes, des bons mots, de fades bouffonneries qui se trouvent par-tout; et c'était une grande avance pour des hommes qui, depuis près d'un demi-siècle, se font une loi de les répéter avec tout autant de plaisir

et de gaieté.

Peut-être même quelques lecteurs trouveront que M. de Chateaubriand a trop fait pour éviter ces anathèmes philosophiques : telle est l'extrême difficulté de ces temps où le ridicule et la manyaise foi ont établi des convenances plus rigoureuses que celles de la raison, que l'on risque trop souvent d'y sacrifier une partie de la vérité, en ménagemens pour la vérité. Une critique pieuse, mais impartiale, a pu lui reprocher des inexactitudes, des faits hasardés, et même quelques tableaux où les sentimens légitimes sont trop voisins des passions dangereuses. Mais en relevant des imperfections inévitables dans le premier jet d'une si vaste composition, cette même critique, lorsqu'elle a été sincère, s'est empressée de rendre justice auxintentions de l'anteur; et à l'époque de dégoût et de sécheresse où nous sommes parvenus; lorsque toutes les opinions sont comme arrêtées au terme de l'indifférence; lorsqu'on ne pouvait les agiter de nouveau sans troubler la paix, elle l'a félicité d'avoir intéressé l'indifférence, sans réveiller les haines; de n'avoir défendu la

religion que par sa beauté, et de n'avoir triomphé,

pour ainsi dire, que par des enchantemens.

Ceux donc qui ont blâmé le genre de cette apologie, n'ont tenu compte ni des hommes, ni des circonstances (et c'est ce que M. de Chateaubriand a victorieusement démontré); mais il me semble qu'ils n'ont pas connu davantage toute l'étendue et toutes les ressources d'un sujet qui embrasse l'Univers entier, où même l'Univers n'entre que pour une partie. Il est impossible en effet de considérer le christianisme dans tous les rapports qu'il établit, sans reconnaître que l'on ne peut séparer sa force de sa beauté, ses preuves de ses bienfaits, sa morale de son culte; en un mot, ce qu'il a de sensible, de ce qu'il a d'intellectuel.

Si je lui demande des preuves sur l'existence d'un Dieu, premier fondement de toute morale et de toute croyance, il me renvoie aux merveilles de la nature et à la magnificence de l'ouvrage qui atteste la sagesse et la toute-puissance de l'Ouvrier. Si j'examine ses dogmes et ses mystères qui fixent la légéreté de l'esprit en accablant la raison, il me montre les sacremens qui en appliquent les bienfaits, les solennités et les cérémonies touchantes de son culte, qui en expliquent les intentions. Si je recherche ce qu'il a fait pour le bonheur des hommes et pour la consolation de leurs maux, toute la terre publie ses bienfaits; l'imagination ne peut comprendre tous les dévouemens qu'il a inspirés, toutes les institutions qu'il a fondées, tous les maux qu'il a prévus, et les inventions de la charité aussi multipliées que nos besoins et nos misères. Si je veux connaître son influence sur les progrès des arts et de la société, je vois le christianisme ouvrant les sources de l'antiquité, sans laquelle nous serions si peu de chose, conservant la tradition des lettres au milieu des sombres révolutions de l'Europe moderne, établissant insensiblement le droit public qui la gouverne aujourd'hui; en un mot, la civilisation avec les arts, la politesse et l'humanité, parcourant l'Univers, précédée du

flambeau de la religion.

Veut-on enfin étudier le christianisme dans ses antiquités, dans ses souvenirs, dans toute la suite de son histoire, qui se sert à elle-même de preuve? il offre tout ce qui peut charmer l'esprit et agrandir la pensée. Son origine, aussi ancienne que le monde, nous appelle aux berceaux d'Eden, où se déclarent les destinées du genre humain. L'imagination se plaît dans ces lointains, où l'on découvre les tentes des patriarches et leurs troupeaux errans. Un puits, une vallée fertile en pâturage, mérite d'occuper l'histoire de ces heureux temps de simplicité. Ces vénérables pasteurs qui saluaient de loin le Messie par leurs désirs, fixent la patrie de leur postérité dans la terre promise, en y laissant leurs tombeaux. Les enfans des Hébreux repassent ce fleuve chéri que leurs pères avaient traversé, un bâton de voyageur à la main : ils retrouvent la caverne de Mambré et le chêne des pleurs, à l'ombre duquel fut ensevelie la nourrice de la tendre Rebecca. Bientôt ils deviennent une société qui passe par toutes les formes de gouvernement et par tous les développemens de la civilisation; et l'histoire d'un peuple qui reçut à-la-fois, et pour toujours, des lois, des mœurs et des usages, offre autant de maximes applicables au gouvernement de la société, que de préceptes utiles à la conduite de l'homme. Ce peuple immuable et pur dans ses traditions, au milieu des empires qui se succédaient autour de

lui, et dont il conservait les dates; au milieu de ses propres malheurs, au milieu de ses prévarications mêmes, marquait l'espèce de grandeur qui lui avait été promise, et l'intégrité de la doctrine qu'il conservait pour une postérité qu'il devait méconnaître. Mais les vérités vont succéder aux figures : il se fait une alliance entre les deux testamens; les prophéties deviennent l'histoire. L'antique Troye ne subsiste plus que dans de beaux chants; Sion, l'antique Sion subsiste toujours; c'est une cité inystique placée entre le temps et l'éternité, qui unit les choses de la terre aux choses du ciel, et l'histoire des hommes aux merveilles de la foi. Il se découvre un nouvel ordre de choses, plus rapproché des besoins de notre cœur, et plus élevé au-dessus des facultés de notre intelligence, plus évident et plus incompréhensible; c'est cette alliance et cet enchaînement qui frappaient Bossuet d'une admiration à laquelle la force et la magnificence de son génie ne pouvaient suffire. En nous élevant avec lui jusqu'à ces hauteurs où il est si grand, la suite de la religion paraît comme une route mystérieuse que les prophéties éclairent successivement, et dont le reste est encore couvert de nuages prophétiques.

En un mot, le christianisme, considéré dans sa doctrine, dans sa morale, dans ses institutions, dans ses bienfaits, dans ses preuves, dans son histoire, etc. offre par-tout, et avec une richesse inépuisable, de saines maximes pour la conduite de la vie, des sentimens pour le cœur, des tableaux pour l'imagination, de simples raisonnemens pour les intelligences ordinaires, de hautes considérations

pour les esprits supérieurs.

Ces réflexions ont été faites mille fois avant nous, et sans doute dans ces temps de contradiction qui sollicitent si puissamment l'essor de la vérité, le sujet du Génie du Christianisme s'est offert à plus d'un esprit. Mais si le germe des mêmes pensées se rencontre à-peu-près dans tous les esprits, toutes n'y deviennent pas également sublimes et fécondes; et après avoir montré le christianisme comme le fondement de la seule morale utile aux hommes, comme le lien et le couservateur des sociétés, il n'appartenait pas à tous de le montrer encore comme la source de ce qu'il y a de plus élevé et de plus

délicat dans les arts de l'intelligence.

La religion chrétienne a fait consuître aux hommes de nouvelles vertus; elle a frappé de ses anathèmes des vices qui étaient des vertus anciennes; en un mot, elle a changé les mœurs, et par une conséquence naturelle, elle devait changer la littérature qui est l'image et comme l'expression des mœurs. En opposant plus de résistance aux passions, elle a donné plus d'énergie aux accens qui la rappellent, et aussi plus de vérité aux scènes qui la représentent; car en apprenant à les combattre, elle apprend à les connaître; il n'y a même que ceux qui les combattent qui en connaissent toute la puissance.

Cette idée si simple a fourni à l'auteur une sorte de poétique chrétienne. On l'a déjà suivi dans cette immense revue de tous les chefs-d'œuvre de l'esprit humain, où il compare successivement entre elles les productions du même genre, rapproche les détails de la composition, oppose les caractères des personnages, et par-tout fait ressortir les différences ou même les simples nuances qui séparent les anciens des modernes; quelquefois même, dans les conceptions modernes, soulève avec un art ingénieux le voile de mythologie dont elles sont enveloppées, nous montre les inspirations du

christianisme dans la conduite de Mentor, ou démêle les soupirs de la mère chrétienne au milieu des gémissemens d'Andromaque. Farmi la foule d'aperçus que présente cette poétique si nouvelle et si pleine de tous les germes d'invention, on a reproché à l'auteur plusieurs conséquences forcées des principes qu'il avait si heureusement établis. Ses opinions sur la poésie descriptive en particulier, lui ont attiré plusieurs critiques également recommandables par la politesse et les talens de leurs auteurs. Mais il n'est plus permis aujourd'hui de revenir sur toutes ces difficultés qui ont été résumées et suffisamment éclaircies dans ces dissertations (1), où les talens, les lumières et la politesse se trouvent réunis à toute l'autorité d'un juge, et que l'on relit toujours comme des pages choisies qui honorent les lettres françaises.

Cependant, pour nous en tenir à la poésie descriptive, il nous semble que l'auteur avait assez indiqué, par ses propres exemples, ce que peut-être il n'avait pas assez développé dans la théorie. On ne peut en effet parcourir cette suite de tableaux où il prodigue avec tant d'abondance les couleurs et les richesses de la poésie, sans être frappé de ce caractère d'immensité et de magnificence qu'ils doivent à l'influence du christianisme; il est impossible de le méconnaître dans cette description de l'antique abbaye de Saint-Denys, que les definiers changemens de l'auteur rendent presqu'entièrement nouvelle.

« L'abbaye gothique où se rassemblaient les grands vassaux de la Mort, ne manquait pas de

<sup>(1)</sup> Voyez ci-devant page 154, les extraits du Génie du Christianisme, par M. de Fontanes.

gloire; les trésors de la France étaient à ses portes, etc. » ( Tome IV, pag. 84, jusqu'à la

fin du chapitre.)

On aurait pu, sans doute, choisir un autre exemple de description que ce passage, où l'auteur anime les scènes de la mort de tout ce que l'éloguence a de plus dramatique. Les ruines des monumens chrétiens, et les ruines des temples de la Grèce, nous auraient fourni des tableaux pleins de vie et de grandeur, comparés à des tableaux pleins d'êtres allégoriques, de grâces et de variété. Mais l'embarras aujourd'hui serait d'en rappeler un qui ne fût pas dans la mémoire des connaisseurs. C'est sur-tout dans la solitude des temples et des tombeaux chrétiens, que le talent de l'auteur s'élève à ce caractère de tristesse et d'immensité, qui est la véritable poésie des ruines. Peut-être aussi ces descriptions n'ont-elles pour nous un intérêt si profond, que parce qu'elles réveillent des souvenirs plus récens, et que des impressions de douleurs encore toutes vives se mêleut paturellement aux magnifiques peintures et aux idées imposantes de l'antiquité.

Et qui ne déplore ce jour où toute une nation s'arma du marteau de la destruction contre les monumens de ses pères? Qui ne croit entendre encore s'écrouler de toutes parts, ces temples noircis par les siècles, ces vieilles basiliques qui avaient reçu Charlemagne, Philippe-Auguste, Henri IV; et tous ces restes de magnificences gothiques en harmonie avec le ciel de la Gaule, ses sombres forêts de chêne, et la politesse inculte

de ses guerriers?

Le voyageur n'aperçut plus de loin ces tours consacrées qui s'élevaient dans les cieux, comme

autant de témoignages pour la postérité; et nos villes, dépouillées de leurs souvenirs, ressemblaient à des villes nouvellement bâties au milieu d'un nouveau monde. Les étrangers encore tremblans, qui abordaient sur la terre de France, voyant ces pierres sculptées, ces marbres mutilés, et tous ces débris des arts dispersés sans honneur; la pierre chargée d'épitaphes, devenue le seuil de l'hôtellerie; le char de la moisson entrant sous les voîtes du sanctuaire: ne pouvaient croire qu'une destruction si grande et qui nous laissait si tranquilles, fût l'ouvrage de nos propres mains; et, dans le trouble de leurs pensées, s'imaginaient que le monde avait été de nouveau traversé par ces antiques légions accourues des forêts de la Pannonie, qui, après avoir rompu l'effort de l'empire d'Occident, se montraient aux provinces désolées encore toutes couvertes de peaux de bêtes sauvages, et des lambeaux de la pourpre romaine. Mais bientôt le temps, dans sa marche inévitable, aura détruit jusqu'aux traces de nos fureurs. Les ruines mêmes vont périr : Etiam periere ruina. Le sol qui portait les monumens de nos ancêtres est converti en places publiques, décorées d'édifices modernes. De nouveaux habitans y passent en sifflant, comme sur les villes maudites par les prophètes. Les petits enfans s'y réunissent sur le soir, et, dans leurs jeux, poussent des cris de joie sur la cendre des générations ensevelies. D'autres, plus indifférens, leur succéderont encore. Un moment de violence a fait l'intervalle de plusieurs siècles, et le jeune homme qui a été témoin de ces grandes catastrophes, est déjà comme un antiquaire et homme précieux pour la tradition.

Mais nous devons montrer l'auteur du Génie du Christianisme sous un autre point de vue.

Des hommes accoutumés à voir l'intelligence humaine rangée par compartimens, et divisée par chapitres, ont séparé comme sans retour l'imagination de la pensée, et, de leur pleine autorité, out distribué les dons de penser et d'imaginer, d'après leurs nomenclatures, ou plutôt d'après leurs prétentions secrètes: comme si toutes les opérations de l'intelligence, indifféremment, ne supposaient pas le concours et l'ensemble de ces facultés que nous avons si vainement distinguées, et qu'il ne fût pas aussi impossible, par exemple, de séparer l'imagination de la pensée, qu'une action d'un mouvement quelconque! Et pourquoi messagère de l'esprit, qui devance et prépare le travail de la réflexion, perdrait-elle son nom lorsqu'elle quitte les scènes de la nature et les jeux des passions humaines, pour s'exercer sur des êtres abstraits? Pourquoi celui qui, dans un tableau, aurait trouvé ce trait principal qui en décide tout l'effet, serait-il condamné à ne jamais connaître la justesse dans les rapports des choses, et la vérité dans les convenances morales? Cependant c'est d'après cette prévention vulgaire contre un homme à imagination, que l'on a jugé quelques opinions de l'auteur du Génie du Christianisme sur les sciences exactes. Nous y arrêterons un moment le lecteur.

Depuis quelque temps on dispute volontiers de la prééminence des *lettres* sur les *sciences*, et du degré d'estime qu'elles doivent obtenir dans l'opinion publique. Ces sortes de discussions ne doivent point affliger; car elles supposent une rivalité; toujours heureuse, lorsqu'elle n'exclut personne. On peut

donc prouver, tant qu'il plaira, que si l'on excepte les hommes de génie parmi les savans (et cette exception doit avoir lieu aujourd'hui comme autrefois), il y a moins de création dans leur travail, moins de participation de leur esprit, si l'on peut parler ainsi, qu'une sorte d'attention et d'assiduité toutes mécaniques. Les sciences et les mathématiques, dit-on communément, dessèchent l'imagination, c'est-à-dire qu'elles la rendent paresseuse, et qu'elles l'occupent sans l'exercer. De-là vient que la plupart, séduits par l'attrait assez naturel de ce repos occupé, s'engagent volontiers dans l'étude des formules et des nomenclatures, et se procurent ainsi, par leur mémoire, une satisfaction que leur refuserait peut-être un travail plus actif de la pensée.

On peut démontrer encore que les lettres et les arts d'imagination n'exigent un naturel plus exquis dans ceux qui les cultivent, que parce qu'elles sont elles-mêmes d'une nature plus excellente; que les méthodes des sciences sont changeantes et sujettes à ces réformes que l'on appelle progrès, parce qu'elles ont pour objet un monde créé et fini, tandis que les principes des arts d'imagination sont immuables, parce qu'ils sont pris dans le cœur de

l'homme qui est infini.

Certes, si la métaphysique est l'esprit de méthode, il y en avait plus autrefois qu'aujourd'hui. Jadis on élevait le jeune homme dans l'admiration des modèles anciens. L'étude de l'antiquité remplissait presqu'entièrement les longues années du premier âge; et cet emploi d'un temps si précieux était fondé sur des raisons qui subsistent toujours. Car l'amour du beau et le goût du naturel s'insinuent

dans l'intelligence plutôt par une suite d'impressions, que par un effort d'attention et de mémoire, et le succès de ces impressions demande une fraîcheur dans l'imagination et des intervalles de repos, qui supposent nécessairement un long espace de temps. Quoi qu'il en soit, les hommes que préparait cette éducation heureuse, savaient unir l'enthousiasme, la beauté des sentimens, et toutes les richesses de l'imagination, à cette sévérité de raisonnement et à cette force d'ensemble qui assurent une vie durable à leurs ouvrages. De nos jours on a cru pouvoir se passer de tout, avec la science de Condillac, et l'analyse a détruit jusqu'à la méthode.

Peut-être expliquera-t-on simplement la décadence des lettres par la nécessité des temps, qui fait succéder les sciences aux arts d'imagination, comme l'âge mûr à la jeunesse. Cette opinion est commode pour la paresse des esprits. Cependant s'il fallait l'admettre sans restriction, elle ne serait qu'une autre déclamation contre les sciences. Sans doute on ne peut nier la supériorité de l'érudition sur la science pour féconder le talent et l'imagination; je veux dire, des vérités de temps et de mœurs sur les vérités de fait et de démonstration. Cependant le champ des sciences n'est point stérile pour les lettres. Si les talens médiocres y dégénèrent, si la mémoire embarrassée dans les nomenclatures et les méthodes arrête la marche de l'esprit; les imaginations vigoureuses, semblables à ces eaux qui deviennent plus vives et plus pures à mesure qu'elles ont traversé plus d'obstacles, peuvent retirer de l'étude et des sciences, des rapports intéressans, des couleurs nouvelles et des harmonies heureuses.

Encore une fois, ce n'est point parce que l'histoire naturelle s'est enrichie de faits et de découvertes nouvelles, que l'on voit tant de poëmes didactiques et descriptifs, dont les tableaux le disputent aux définitions de Linné; dépouillées de tout intérêt humain, théâtres déserts, représentations sans drame; mais c'est qu'on a perdu de vue les véritables rapports de l'homme dans l'Univers, et qu'on s'est accoutumé à ne plus le considérer que comme un objet d'histoire naturelle. Ce n'est point parce que les mathématiques sont parvenues à un tel degré de considération, qu'il n'est plus permis de les ignorer, que l'éloquence a perdu son onction et son pouvoir; mais c'est parce qu'on a méconnu des vérités qui, pour n'être point mathématiques, n'en sont pas moins certaines; c'est parce que l'on a voulu combattre la vérité avec l'image de la vérité.

« Mais, dit M. de Chateaubriand, il ne faut pas croire que notre sol soit épuisé: ce beau pays de France, pour prodiguer de nouvelles moissons, n'a besoin que d'être cultivé à la manière de nos pères; c'est une de ces terres heureuses où règnent les génies protecteurs des hommes et ce souffle divin qui, selon Platon, décèlent les climats favorables à la vertu. » Celui qui donne des espérances si consolantes les a justifiées, et montre le premier tout ce que peut le talent, en s'appuyant sur des

principes plus heureux.

Il ne nous appartient pas de marquer la place du Génie du Christianisme: ce soin regarde la postérité, qui se veuge presque toujours lorsqu'on devance ses arrêts. Si l'on recueille cependant les suffrages éclairés que cet ouvrage a mérités depuis sa publication, on peut assurer que cette place ne

sera pas sans honneur. Par-tout on v retrouve ce caractère de magnificence et de sensibilité, de tendresse et de grandeur, qui est le caractère distinctif du talent de son auteur. Mais il se montre avec plus d'avantage encore dans ces descriptions si éloquentes, dont l'intérêt est varié à chaque instant par d'agréables rêveries, par des rapports inattendus, et par ces expressions sorties du cœur, qui donnent presque du mépris pour les saillies de l'esprit. Toutefois ce plaisir n'est point stérile pour l'esprit, comme l'ont prétendu des hommes qui comptent les idées, et qui prennent pour telles les tournures sèches et ambitieuses des penseurs modernes. Les belles images, les sentimens profonds sont inséparables des fortes pensées; mais elles sont perdues pour ceux qui n'aiment ni les sentimens profonds, ni les belles images, et disparaissent alors au milieu des richesses d'une élocution abondante, comme les hardiesses d'expression se dissimulent dans les artifices d'un style savant.

On a reproché avec plus de raison à l'auteur du Génie du Christianisme, des incorrections, des négligences, et quelques expressions qui sont triviales lorsqu'elles ne sont pas sublimes. En général, il s'abandonne plutôt aux inspirations de son taleut et à la béauté de son sujet, qu'il ne se précautionne contre la critique; et il nous semble qu'il remplit avec moins de succès ces intervalles de la composition, dont l'unique intérêt consiste dans un certain degré d'élégance et de précision qui s'acquiert par le travail. On sent, d'ailleurs, qu'un essor aussi élevé entraîne des chutes et des inégalités nécessaires, et qu'il n'est pas possible de parcourir du même pas une carrière aussi étendue. Sans doute, pour oser la mesurer toute entière, il fallait une

imagination agrandie par le spectacle des catastrophes de la société, et des scènes magnifiques de la nature. Semblable à ces vents féconds et puissans qui apportent de nouveaux germes et de nouvelles semences, elle a fourni des couleurs et des images à la poésic, des aperçus nouveaux aux talens qui se nourrissent d'imitations ou d'emprunts, des pensées favorites à ceux qui aiment à vivre avec eux-mêmes; en un mot, elle a favorisé, par les influences les plus heureuses, ce retour salutaire de l'opinion publique, qui se lassait depuis si longtemps dans des voies égarées.

D. M.

Extrait des Annales littéraires et morales, Les cahier, an 11, par M. l'abbé de Boulogne.

Peu d'ouvrages ont eu un plus brillant succès, et ont fait une plus grande sensation que le Génie du Christianisme, soit que l'on se dégoûte insensiblement des ouvrages marqués au sceau de l'impiété, soit qu'un sujet aussi piquant ait vivement intéressé la curiosité publique, soit plutôt que l'auteur ait imprimé sur cette production un caractère d'originalité dont il n'a trouvé nulle part le modèle. Ce n'est pas que l'on n'ait parlé avant lui des beautés morales et même poétiques du christianisme; ce n'est pas que plusieurs écrivains n'eussent fait observer que la religion est la source de la sensibilité et du véritable enthousiasme; qu'il y a en elle quelque chose d'auguste, et de superbe qui donne

donne de la hauteur aux pensées, aux paroles de la magnificence; qu'elle est l'ame des vrais talens, comme elle est la passion des grands cœurs; que plus le génie s'approche d'elle, et plus il atteint la perfection; qu'elle seule peut véritablement l'alimenter, tant par la sublimité des spectacles qu'elle présente, que par l'héroïsme des sentimens qu'elle inspire; et que sous ce rapport, les arts ne lui doivent pas moins que les vertus, la science que la morale, les lettres que les gouvernemens. Mais développer cette idée générale avec autant d'agrément que de profondeur, la suivre sous toutes ses faces; l'appuyer de tous les secours de l'érudition et de toute l'autorité de l'histoire; en faire un corps d'ouvrage où tout s'enchaîne mutuellement et tend au même but; l'appliquer à tous les genres de talens, à tous les genres de beautés, à tous les genres de services; suivre tous ces rapports secrets et toutes ces affinités harmonieuses qui se trouvent entre nos affections et notre croyance, entre les mystères du cœur et les mystères de la foi, entre la pureté du goût et la pureté de la morale, entre la perfection du génie et la perfection des vertus, entre les pratiques de l'homme chrétien et les devoirs de l'homme social; prouver par un enchaînement soutenn de faits et de principes, d'exemples et de préceptes, que le christianisme est éminemment la religion de l'orateur, du poëte, de l'ami tendre, de l'épouse chaste et fidelle, du grand capitaine, du grand législateur et du grand politique; qu'elle est aussi utile à celui qui obéit qu'à celui qui commande, à celui qui veut méditer qu'à celui qui veut agir, au contemplatif qu'à l'artiste; que l'homme enfin tient à Dieu par toutes ses facultés, et que le sentiment religieux retentit, 5.

pour ainsi dire, jusqu'à la dernière fibre de son cœur : voilà ce qui est neuf et original, ce qui appartient véritablement au talent de M. de Chateaubriand, et ce qui fait de son livre un ouvrage qui, dans son genre, ne peut être comparé

qu'à lui-même.

Cependant plusieurs personnes religieuses se sont effarouchées de cette manière trop humaine de présenter le christianisme. Elles ont craint que son auguste majesté n'en fût blessée, que l'autorité de ses preuves essentielles n'en fût affaiblie, et que son véritable esprit, bien supérieur à son génie, ne disparût devant ses beautés. Nous leur avons entendu dire que l'Evangile n'est nullement une poétique; qu'on ne fait point un cours de religion comme un cours de littérature; qu'il faut apprécier le christianisme par ses effets divins, et non par ses effets dramatiques; qu'il prend sa source de plus haut; qu'on doit juger de sa beauté, non par la seusibilité et l'imagination, mais par la sublimité de sa morale, et la véritable profondeur de ses dogmes; que, vu sous ce dernier rapport, il n'a point de génie, et que ce mot profane paraît le dégrader en l'assimilant de trop près à un don purement naturel, ou à une passion purement mondaine.

On peut répondre à ces personnes, dont les scrupules sont d'ailleurs respectables, que ces nouveaux rapports sous lesquels l'auteur présente le christianisme, sont plutôt une manière de l'envisager que de le prouver; qu'il le suppose déjà prouvé; qu'il ne le prouve ainsi que par une surabondance de droit; qu'il ne prétend pas nous donner ses beautés poétiques et morales, comme des preuves rigoureuses, mais seulement comme des

preuves subsidiaires dont sa vérité et sa certitude n'ont nullement besoin; que si l'on ne fait pas un cours de religion, comme un cours de littérature, on peut faire un cours de littérature pour faire aimer la religion; qu'au surplus on peut parler sans inconvénient du Génie du Christianisme, quand ce génie se montre tout fécond en immenses bienfaits et en magnifiques chefs-d'œuvre, et qu'il n'est pas même indigne de lui de se passionner, lorsque c'est pour ce beau, ce grand et ce sublime, dont il est, à-la-fois, et le principe et le modèle.

Et certes, c'est une assez belle poétique que celle où l'on montre que cette religion, appelée barbare par les sophistes, a cependant tiré l'Europe de la barbarie; que cette religion monacale a cependant plus fait de bien, avec ses moines, que la philosophie avec tous ses académiciens, et qu'une poignée de missionnaires a plus contribué au progrès de la civilisation que n'aurait pu le faire une armée de mathématiciens et même de chimistes; que cette religion, si dure et si inhumaine, a cependant formé en Europe tous les établissemens d'humanité; que cette religion, toute occupée d'un autre monde, a cependant mieux que toute autre calculé les vrais intérêts de celui-ci; que cette religion si humble, si ignorante, si remplie de minuties et de petitesses, a cependant rempli ce monde des plus illustres productions du génie; que loin d'en contenir l'essor, elle l'inspire et l'agrandit; que l'imagination y puise ses plus touchans tableaux, le sentiment ses émotions les plus exquises, l'intelligence ses plus hardies conceptions; et qu'enfin également pleine d'attraits et de lumières, toute vivante d'espérance et d'amour, elle enchante à-la-fois et la vie et la mort.

C'est une assez belle poétique, que celle où, par une opposition toute naturelle, l'on montre encore que, puisque cette religion, tant ridiculisée jusqu'ici. est néanmoins la seule belle, la seule aimable, la seule digne de respect; cette philosophie tant prònée comme la mère des talens, le principe du goût, et la source des plus hautes pensées, ne peut donc être par elle-même qu'une triste raisonneuse, aussi morte pour l'imagination que pour la vertu, aussi dénuée des véritables grâces que des véritables consolations, aussi froide que ses calculs, aussi décharnée que ses abstractions; qui, disséquant tout, tue tout; et qui, aussi pauvre et mesquine dans ses créations, que désolante par son néant, doit énerver l'esprit en attiédissant le cœur, et sentir d'autant moins, qu'elle affecte de penser davantage.

Nous conviendrons, si l'on veut, que Bossuet, accoutumé à s'élever jusqu'aux sommités des choses, et nourri de la substance la plus exquise et du suc le plus pur de la religion, y a vu un autre génie et d'autres beautés. Mais de ce que, pour prouver le christianisme, il a pris une autre marche, plus analogue à son génie et à son siècle, il n'est pas dit qu'il n'eût pas applaudi au zèle de M. de Chateaubriand, qui, se trouvant dans d'autres circonstances, prend pour combattre un autre terrain; qui, à de nouveaux maux apporte de nouveaux remèdes, oppose à de nouveaux dangers de nouvelles précautions, et avec de nouveaux

ennemis se sert de nouvelles armes.

C'est ce que l'auteur a si bien développé dans sa défense, ouvrage dans lequel son talent se montre dans un nouveau jour, et où l'on voit qu'il ne sait pas moins discuter que peindre. C'est là qu'il justifie victorieusement ce nouveau genre d'apologétique, imparfait sans doute pour des théologieus, étranger peut-être à des ames pieuses, mais très-utile aux gens de lettres et aux gens du monde, pour lesquels principalement il a travaillé, et qui, amorcés pour ainsi dire par le charme de la matière et la variété des tableaux qu'il fait passer sous leurs yeux, parviendront d'autant plus peut-être à goûter les fruits du christianisme, qu'ils auront su auparavant en admirer les fleurs.

Nous savons même que cet innocent artifice, si l'on peut s'exprimer ainsi, n'a pas été infructueux; nous savons que s'il n'a pas fait beaucoup de conversions, il a produit beaucoup d'amendes honorables; nous savons qu'il a déjà fait taire beaucoup d'injustes préventions, et qu'il a réconcilié avec la religion certains mondains aussi frivoles qu'ignorans, qui la regardaient jusqu'ici comme l'apauage des sots, et qui conviennent aujourd'hui que l'on peut être bon chrétien et avoir le sens commun, sans préjudice même de l'esprit. Nous savous qu'il a obtenu des critiques, même les plus acharnés, des aveux mémorables qu'ils n'eussent pas faits certainement il y a dix ans, et qui n'out pu être arrachés que par la force de la vérité. L'un nous a dit : « La philosophie et l'histoire ont reconnu ces grands services rendus au genre humain par la religion chrétienne, surtout pour l'aider à sortir de cette effroyable barbarie où il tomba dans ces siècles qui séparent en quelque sorte les temps anciens des temps modernes. » L'autre s'est écrié: Quel caur assez ingrat pourrait nier les immenses bienfaits du christianisme! Nous pourrions dire sans doute au premier, que l'histoire a bien recounu ces services, mais que la philosophie s'est obstinée à les nier; que l'histoire en fournit des preuves à chaque page, mais que la philosophie n'a cessé de mentir imperturbablement à l'histoire: nous pourrions dire au second, que ces cœurs ingrats sont Voltaire, Diderot, Helvétius, Raynal, et tous leurs adeptes, qui n'ont cessé de nous donner le christianisme comme une religion sauvage, ennemie des arts et de la raison, et la plus grande calamité qui ait pesé sur l'espèce humaine. Mais ne cherchous pas à diminuer le mérite de leurs aveux, et contentons-nous d'en prendre acte, pour les leur opposer, si jamais il leur prenait envie d'insulter encore à la religion de Newton et de Descartes, de Bossuet et de Pascal.

Quatre parties divisent cet ouvrage. La première traite des dogmes et de la doctrine, dans leurs rapports avec le cœur, l'esprit et la constitution de l'homme: c'est la métaphysique de la religion.

La seconde et la troisième traitent des rapports du christianisme avec les beaux-arts, l'éloquence et la littérature : c'est la poétique de la religion.

La quatrième traite du culte et de tout ce qui regarde le clergé: c'est, pour ainsi dire, la partie

civile et politique de la religion.

Celle-ci est sans doute la plus intéressante, parce qu'à une plus grande abondance de tableaux, elle réunit une plus grande sobriété d'imagination; que tout y est en faits, qu'elle laisse par conséquent moins de vague aux pensées, moins d'arbitraire aux raisonnemens, et que d'ailleurs le Génie du Christianisme s'y rapporte plus directement au culte catholique, qui est le vrai christianisme. C'est là sur-tout que l'auteur nous le montre comme un bienfait universel, tout éclatant de ses services,

tout rayonnant de ses bonnes œuvres; parlant aux sens par ses cérémonies, au cœur par ses prières; utile aux pauvres par ses secours, aux malheureux par ses consolations, aux ignorans par ses instructions, aux arts par ses monumens et ses temples, aux sciences par ses institutions monastiques, et enfin aux sociétés, même politiques, par l'influence heureuse de ses enseignemens, par ses admirables fondations, et ses confraternités de bienfaisance dont lui seul a offert le modèle. Nous rendons grâces principalement à l'auteur, de son article sur les missions, dont il nous dépoint les merveilles avec autant de charme que de vérité. Personne n'a mieux célébré que lui la gloire de ces apôtres des Indes, de la Chine, des Antilles et du Paraguay; personne n'a mieux fait ressortir l'héroïque dévouement et les incrovables travaux de cas hommes, presque divins, non moins prodigieux par leurs talens que par leurs vertus; qui, plus grands en réalité qu'Orphée ne le fut en mensonge, out enchanté les forêts, et civilisé les nations, non par le charme de leur voix et le son de leur lyre, mais par le pouvoir de leurs vertus et l'ascendant de leur doctrine. Ou est forcé sur-tout de se prosterner en idée devant cette création sublime du Paraguay, sorti, pour ainsi dire, du néant, à la voix de quelques jésuites; et dans un sentiment mêlé d'admiration et d'attendrissement, on ne peut s'empêcher de s'écrier avec M. de Chateaubriand : « C'est pourtant un culte bien étrange que celui là, qui réunit, quand il lui plaît, toutes les forces politiques à toutes les forces morales, et qui crée, par surabondance de moyens, des gouvernemens aussi sages que ceux des Minos et des Lycurgue. L'Europe ne possédait encore que des constitutions barbares, formées par le temps et le hasard, et la religion chrétienne faisait revivre au Nouveau-Monde tous les miracles des législations antiques. Les hordes errantes des sauvages du Paraguay se fixaient, et une république évangélique sortait, à la parole de

Dieu, du plus profond des déserts. »

Une des plus atroces calomnies que le fanatisme philosophique ait inventées contre les missionnaires, c'est d'avoir favorisé l'oppression des Indiens, et de leur avoir apporté des chaînes, en leur apportant la foi. De-là ces éloges affectés qu'ils n'out cessé de donner à Las-Casas, afin de faire entendre que lui seul protesta contre les cruautés dont fut souillée la conquête du Nouveau-Monde. L'auteur réfute victorieusement cette accusation insensée, et la confond sans réplique par toute l'autorité de l'histoire. Il nous montre les tribunaux du Mexique et du Pérou, retentissans des plaintes des Missionnaires. Il prouve que personne n'a élevé la voix avec plus de force et de courage en faveur des esclaves et des pauvres Indiens; qu'eux seuls ont réclamé les droits sacrés de la nature contre la tyrannie et la rapacité des blancs, non comme nos déclamateurs modernes, mais comme de vrais amis de l'humanité, sans nuire ni aux propriétés, ni à l'ordre public. « Nous ne prétendons pas, disaient-ils aux Colons, nous opposer aux profits que vous pouvez faire avec les Indiens par des voies légitimes; mais vous savez que l'intention du roi n'a jamais été que vous les regardiez comme des esclaves, et que la loi de Dieu vous le défend. » Il cite à ce sujet le célèbre historien de Charles-Quint, Robertson, dont le témoignage est d'autant plus irrécusable, qu'il était ministre presbytérien, et qu'il rend ici aux prêtres catholiques l'hommage le plus éclatant, en prouvant que ce n'est pas Las-Casas seul, mais son ordre tout entier, et le reste des ecclésiastiques espagnols, qui réclamèrent constamment contre les exactions et les violences dont l'Amérique fut le théâtre, et qui, dit-il, sont encore aujourd'hui regardés par les Indiens comme leurs défenseurs naturels, auxquels ils ont toujours recours pour repousser les exactions et les violences

auxquelles ils sont encore exposés.

Ce passage de Robertson, sur lequel la philosophie a gardé le plus profond silence, est formel, et son opinion est d'autant plus décisive qu'il l'appuye de toutes les preuves qui l'ont déterminée: il faut le lire dans l'ouvrage même, où l'auteur n'a rien oublié pour le faire valoir. Cependant, dites aujourd'hui aux admirateurs des Incas, et autres romans de ce genre, que ces convertisseurs n'out pas fait égorger au nom de Dieu les Indiens qui ne voulaient pas apprendre leur catéchisme, et vous

verrez comme vous serez reçus.

On sait que le Gouvernement s'intéresse aujour-d'hui au rétablissement des missions françaises, et il est incontestable que, sons les seuls rapports du commerce et de la politique, elles méritent toute son attention. De-là l'accueil que les Anglais ont fait à nos Missionnaires, et les secours considérables qu'ils leur ont donnés dans le dessein où ils sont de nous enlever encore, s'il était possible, cette branche de prospérité et de communication lointaine. « Si la Chine nous est aujourd'hui fermée, dit l'auteur, si nous ne disputons pas aux Anglais l'empire des Indes, ce n'est pas la faute des jésuites qui ont été sur le point de nous ouvrir ces vastes régions. »

Et en parlant des missions de la Nouvelle-France : « Tels furent, ajoute-t-il, les peuples que les Missionnaires entreprirent de nous concilier par la religion, etc. ( Tome IV, pag. 215.)

Nous regrettons de ne pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs cette multitude de tableaux dont tout l'ouvrage n'est, pour ainsi dire, qu'une galerie; ceux principalement où l'auteur rappelle les différens grands hommes que la religion a produits, et où, par une analyse aussi savante qu'ingénieuse de leur esprit et de leur caractère, il montre leur supériorité sur tous ceux dont la philosophie se vante. Que de traits brillans dans les chapitres sur la législation et la politique, sur les sciences exactes, la chimie et l'histoire naturelle! Que d'idées riches dans le chapitre intitulé: Que serait aujourd'hui l'état de la société si le christianisme n'eut pas paru sur la terre? et dans cet autre, où il prouve que l'incrédulité est la principale cause de la décadence du goût et de la dégénération du génie. Nous nous contenterons d'en citer quelques-unes. ( Tom. III, pag. 154, à pag. 155, lign. 5; — même page, lig. 15, à pag. 156; — pag. 158, lig. 5 à lig. 12; — pag. 162, lig. 13, à pag. 164.)

C'est sur - tout par son talent de peindre que l'auteur excelle, et nos lecteurs s'en convaincront par sa description de Saint-Denys. (Tome IV,

pag. 84 à 88.)

Ce morceau, à quelques incorrections près, ne déparerait pas les Nuits d'Young. C'est le génie du poëte anglais, c'est le génie des oraisons funèbres de Madame et de Condé qui l'ont inspiré. Nous pourrions en citer une foule d'autres non moins brillans, et si nous ne le faisons pas, ce ne

peut-être que par le défaut d'espace et l'embarras du choix.

On a beaucoup critiqué le style, le plan et la contexture de cet ouvrage; nouvelle preuve de la sensation qu'il a faite: et on ne peut nier qu'il n'ait donné à cet égard quelque prise à la censure; qu'il eût pu être mieux fondu, et que, plus resserré, il n'en eût été que plus fort ; qu'on y rencontre trop souvent des pensées inexactes, des expressions aventurées, des endroits même que le goût désavoue : on peut encore lui reprocher de n'avoir pas toujours mis dans ses discussions toute la gravité que demandait l'importance de son sujet, et de manquer quelquefois, en parlant des mystères, non-seulement de précision, mais même de dignité. C'est ainsi qu'à propos de la Trinité, il parle du nombre trois qui n'est point engendré, et qui engendre toutes les autres fractions, et que les graces ont pris pour leur terme; qu'à propos de l'Incarnation, il nous montre la Vierge qui interpose sa beauté entre entre notre néant et la majesté suprême ; qu'à propos des raisonnemens qu'il fait sur la Rédemption, il dit: « Vous ne trouverez là ni consubstantialité, ni co-équalité, ni union hypostatique, etc. car le christianisme n'est point composé de ces choses »; proposition dont l'obscurité est le moindre défaut (1). Nous

Note du Critique.

<sup>(1)</sup> L'auteur, il est vrai, s'est efforcé d'expliquer, dans son avertissement, tout ce que cet endroit peut avoir de dur, ce qui suppose la droiture de son intention; mais il nous semble qu'il ne l'a pas fait assez clairement. Nous eussions désiré qu'il eût retranché cette phrase: car le christianisme ne se compose pas de ces choses; puisque, au contraire, le christianisme se compose essentiellement de ces choses.

pouvons en dire autant des épisodes de René et d'Atala; hors-d'œuvre qui sont d'autant plus déplacés, qu'ils s'accordent difficilement avec l'austérité des mœurs chrétiennes, et auxquels le charme du style et l'intérêt de la narration n'ôtent rien de leur inconvenance. Mais, tout en convenant de ces défauts, nous n'en croyons pas moins qu'il est peu d'ouvrages modernes où l'on remarque plus de morceaux saillans, plus de traits sublimes, plus d'aperçus heureux, plus de pensées ou fines ou profondes, plus d'observations neuves en politique, en morale, en histoire, en littérature, et que nos philosophes n'en peuvent présenter aucun digne de rivaliser avec celui - ci par le talent, et sur-tout par cette honnêteté de sentimens, et ce goût de vertu qu'il respire. Nous n'en reconnaîtrons pas moins qu'on ne doit pas peut-être exiger rigoureusement d'un ouvrage de cette nature, que la marche en soit constamment didactique et sévère, et que tout y soit soumis à la règle et au compas; nous n'en croyons pas moins qu'il était difficile de mieux remplir son but, et que malgré ses imperfections, il produit tout l'effet qu'il doit produire, puisqu'il prouve invinciblement tout ce qu'il doit prouver.

Cette seconde édition est purgée de certaines taches qui déparaient la première. Profitant de l'expérience et de l'amitié, l'auteur en a retranché quelques assertions hasardées, quelques erreurs graves, échappées à son inadvertance; celle entr'autres sur le mariage des prêtres, qu'il rétracte

avec une candeur qui l'honore.

Il aura, sans doute, occasion de perfectionner encore son ouvrage, et de le rendre ainsi plus digue et de la religion et de lui-même.

Article inséré dans le Mercure du 17 messidor an 13, sur l'édition in-18 du Génie du Christianisme.

CETTE nouvelle édition, qui fait honneur au goût et au désintéressement de MM. Ballanche, de Lyon, est principalement destinée aux personnes qui aiment à jouir de bons livres à la campagne, et nous en avons reconnu par expérience l'utilité et l'agrément. On ne pouvait ni mieux deviner le besoin, ni mieux satisfaire les désirs de ces êtres sensibles, qui cherchent des consolations dans l'étude des lettres. Le Génie du Christianisme est un de ces livres qui tiennent lieu d'amis, parce qu'ils ont le secret de parler au cœur, et parce qu'il semble, en les lisant, que l'auteur répande son ame dans la vôtre. C'est aux ouvrages de ce caractère qu'il faut appliquer ce que Cicéron dit des lettres en général, que leur société fait la douceur et l'ornement de la vie; qu'elles nous suivent à la campagne pour l'embellir; dans la solitude, pour l'occuper; qu'elles voyagent et qu'elles veillent avec nous; enfin, qu'elles ont des consolations pour tous les âges et des charmes pour tous les lieux. Adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium præbent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. (Orat. pro Arch. poëtà.)

Cette peinture pleine de grâce est l'éloge le plus

vrai de l'ouvrage de M. de Chateaubriand.

En parlant d'un livre si connu et si admiré aujourd'hui dans toute l'Europe, on ne se flatte pas de pouvoir ajouter à la haute opinion que tant d'excellens critiques en ont donnée, ni de rien apprendre aux gens de goût qui en savent par cœur les plus beaux morceaux; mais on éprouvera du plaisir à rendre raison de son admiration et à exprimer sa reconuaissance pour une production si utile et si extraordinaire sous tous les rapports.

Au moment où notre littérature paraissait frappée d'une stérilité universelle; lorsque la nation française, la première des sociétés chrétiennes, ramenée à l'état de barbarie et d'ignorance par les fausses lumières d'une philosophie trompeuse, voyait tomber en ruines les innombrables monumens de la foi de ses ancêtres; et que l'impiété, marchant sur ses décombres d'un air triomphant, s'applaudissait d'avoir détruit en peu d'années les bienfaits et la splendeur de vingt siècles de christianisme, c'est alors que cette religion, sortant des débris du sanctuaire, avec l'éloquence du malheur et de la vertu, vient réduire au silence ses calomniateurs, et relever ce peuple qui périssait pour l'avoir outragée. Plus puissante et plus belle qu'au temps de Clovis, elle renouvelle, dans le cœur d'une nation vieillie et incrédule, les prodiges de sa jeunesse et de sa foi. Elle fait encore baisser la tête de ces fiers Sicambres; elle leur ordonne d'adorer ce qu'ils ont brûlé, et remet sous le joug de l'ordre ces esprits révoltés qui se glorifiaient dans leur indépendance hautaine. Pour polir les mœurs de cette génération indisciplinée, elle fait refleurir les lettres, elle suscite des hommes de génie qui leur racontent ses merveilles d'une voix plus douce que la lvre d'Orphée : et, sans doute, il était plus difficile de triompher de la barbarie raffinée d'un peuple avancé en âge, que de la simplicité inculte

d'une nation naissante. Quand la foi n'entrerait pour rien dans cet événement, combien lui est-il glorieux de se voir rappelée par la philosophie même qui confesse son impuissance à fonder une société

heureuse et tranquille!

Avouons qu'on ne pouvait confondre plus victorieusement la fausse sagesse des réformateurs du genre humain, et que celui qui leur a fermé la bouche se connaîten argumens sans réplique. Mais les moyens qui out préparé ce triomphe de la vérité ne sont pas moins admirables. Qui ne s'est étonné de voir paraître, à la fin du dix-huitième siècle, deux ouvrages d'une conception aussi forte et d'un caractère aussi profondément religieux que la Législation primitive et le Génie du Christianisme? Qui n'admire que, dans la décadence des mœurs et des esprits, il se soit élevé deux hommes d'une foi antique et d'un talent supérieur, qui combattant pour la même cause avec des armes différentes, aient su réduire le siècle de l'orgueil à admirer la religion chrétienne et à reconnaître ses bienfaits? Il semble que ces deux écrivains se soient partagé l'homme pour le ramener tout entier à la vérité, par les diverses facultés de son esprit. L'un étonne sa raison par la hauteur des principes auxquels il remonte et par l'étendue des conséquences qu'il approfondit; l'autre ravit son imagination par la magnificence et le charme des peintures. Celui-là découvre à l'esprit ce que le monde intellectuel a de plus sublime; celui-ci fait entendre au cœur ce que le monde sensible a de plus délicat. Le premier, en expliquant d'une manière vaste, et l'histoire à la main, les lois primitives de l'ordre qui régissent les sociétés, fait voir la raison du Christianisme; le second en fait sentir la beauté,

en développant son influence sur le cœur et l'expression de l'homme social. Ce n'est pas qu'en distinguant ces écrivains par ce qui paraît de plus éminent dans leurs ouvrages, on prétende renfermer leur talent dans les bornes d'un seul genre. On trouve de grandes images et des morceaux d'une éloquence achevée, dans M. de Bonald; le Génie du Christianisme est plein de pensées fortes, de raisonnemens solides, et de vues profondes. Il est vrai que le premier, forcé quelquefois de créer un langage pour ses hautes idées, ou de ramener à leur seus naturel des expressions égarées de leur origine, peut paraître obscur à des esprits inattentifs; le second a pu déconcerter des raisonneurs géométriques par la hardiesse de ses figures. Mais que les hommes de goût nous permettent de dédaigner cette espèce de critique qui s'étudie à chercher des taches dans un chef-d'œuvre, et que l'envie nous pardonne de louer avec effusion de cœur des écrivains aussi recommandables par la vertu que par le talent.

L'ouvrage de M. de Chateaubriand est, comme tous les livres de génie, le développement d'une pensée grande et féconde. Son but est de faire voir que le Christianisme, en perfectionnant les mœurs dans la société, a nécessairement perfectionné leur expression dons les arts, et que comme il est la source du bon dans la morale, il est aussi celle du beau dans la littérature. Une telle pensée découvre au premier coup d'œil une vaste perspective. Mais pour la développer dans toute son étendue, il ne suffisait pas, comme l'auteur l'a très-bien compris, de montrer l'influence de la religion chrétienne sur la poésie, l'éloquence, les beaux-arts, l'histoire, et, eu général, sur toutes les études de l'esprithumain.

Cette partie, purement poétique et littéraire, a paru renfermer tout le sujet aux yeux des critiques qui n'ont pas assez médité sur ces matières. Mais il restait une partie plus importante, plus difficile, et que le génie seul pouvait concevoir et exécuter. C'était de découvrir, dans les sacremens de cette religion, les rapports sensibles que ses dogmes les plus sublimes ont avec notre nature, véritable trésor de cette poésie céleste qui est le langage de l'ame dans ses élévations religieuses. C'est là ce que M. de Chateaubriand a su apercevoir; et ce trait de génie a été méconnu, parce qu'on a plutôt suivi la contexture de son plan, qu'on n'en a étudié les vues et pénétré le fond. Plusieurs même, n'ont envisagé que les titres pour en tirer des objections. Ceux-ci se sont étounés que les mystères et les dogmes fussent entrés dans l'ouvrage, et ceux-là se sont effarouchés des embellissemens poétiques sous lesquels l'auteur les a présentés. Mais ils l'ont fait avec aussi peu de fondement les uns que les autres : et, parce qu'il nous semble que M. de Chateaubriand a trop déféré à ces critiques, dans quelques endroits de sa belle apologie, pour justifier tout ensemble, et notre admiration et celui qui en est l'objet, nous défendrons, par quelques remarques générales, le plan qu'il a suivi, et la manière dont il l'a traitée.

Si l'on considère, d'abord, ce qui vient d'être exposé, touchant la partie dogmatique, qui oserait dire qu'il n'entrait pas dans son sujet d'examiner le Christianisme en lui-même, et de rechercher tout ce que sa doctrine et ses mystères font mouvoir de ressorts dans le cœur humain, et tout ce qu'ils fournissent à l'imagination par l'entremise des signes sensibles qu'il a instituéer Pour peu qu'on médite

5.

sur cette religion, on y découvre des attentions divines pour notre faiblesse. On y voit l'intelligence souveraine s'abaisser et venir au secours de la partie sensible de notre nature. L'homme périssait par ce côté ruineux. Ses sens, prenant un empire tyrannique sur l'esprit, le remplissaient de l'amour des choses visibles, et l'idolàtrie, plaçant entre le ciel et lui un monde d'images et de fantômes voluptueux, achevait de fermer ses yeux à la pure lumière de la vérité. Pour guérir un mal si profond, sans détruire néanmoins la liberté de notre être, il fallut que la religion chrétienne vînt à son tour faire une impression salutaire sur les sens. Elle substitua des images de douleur aux images de la volupté. Elle fit marcher devant elle, à la conquête du monde, le signe le plus extraordinaire et le plus capable d'ébranler l'imagination; et bientôt l'étendard de la Croix fut arboré dans la capitale des plaisirs et des idoles. Aux illusions rapides des sens, elle opposa l'éternité; elle tira du tombeau des leçons redoutables qui firent trembler l'adultère jusque dans la couche des rois; elle institua des cérémonies pompeuses, qui furent, tour à tour, des tableaux terribles ou gracieux. Enfin, la sagesse elle-même, la sagesse éternelle se rendit sensible, et opposa la chair à la chair.

Plus on approfondit la nature de ces moyens, plus on considère leur juste proportion avec les besoins et les maux de la nature humaine, et plus on se convainc que le Christianisme est un grand comp porté au cœur et à l'imagination de l'homme idolàtre. Cette raison nous fait entrer dans les vues de M. de Chateaubriand, et nous découvre tout le dessein de la religion chrétienne. Nous comprenons pourquoi ses mystères abstraits et ses

dogmes intellectuels sont revêtus, dans les sacremens, d'images touchantes et populaires, et ponrquoi l'auteur qui entendait ce dessein, a répandu, dans cette première partie de son sujet, toutes les richesses de sa brillante imagination.

Certes, ils ont bien peu réfléchi, ceux qui s'étonnent que l'Ecriture nous peigne avec des couleurs si animées et sous des traits si puissans, le Dieu des vengeances, le Seigneur des armées, le Dieu fort et terrible, qui répand sur les nations la coupe de sa fureur; qui parle, et les royaumes ne sont plus; devant qui les montagnes se fondent, et les cieux se roulent comme un livre. Si elle n'eût parlé qu'à de purs esprits, elle l'aurait fait connaître par cette idée si haute et si simple que lui-même nous donne de sa nature, lorsqu'il s'appelle celui qui est, voyant tout le reste comme s'il n'était pas. Mais cette pensée est un abyme où se perd notre intelligence, et toute grandeur se trouble et se confond devant la majesté de cette parole (1). Il fallait, sans doute, que la puissance métaphysique de l'être qui règne par sa volonté, prit un langage plus poétique et plus figuré pour imposer à des hommes en qui la chair et le sang dominaient. C'est ce que nous remarquons dans les livres de l'ancien temps et dans les images de l'ancienne loi. Mais ce n'est là qu'un premier degré de condescendance, un premier trait de grâce et de lumière. Pour achever ce dessein, pour faire connaître, tout-à-la-fois, jusqu'où allait le mal et l'égarement de notre nature, dans le culte des

<sup>(1)</sup> Voyez ce que l'Écriture y ajoute, pour la rendre sensible au peuple à qui elle s'adresse, dans la suite de l'entretien avec Moïse. Exod. cap. III, § 14, 15.

choses sensibles, et jusqu'où la bonté divine pouvait porter la perfection du remède, sans faire violence à notre liberté, il fallait que cette bonté même se revêtît d'un corps et se laissat, en quelque sorte, manier aux sens, qui voulaient adorer tout ce qui les touchait. Il me semble qu'il faut manquer d'esprit et de goût pour ne pas sentir ce qu'il y a de touchant et de sublime dans cette manière de remédier à l'idolàtrie, et de fermer cette grande plaie du genre humain. On n'ose méditer ici sur le fit Deus hostia, dernier trait de l'amour, parti d'une main divine, qui frappe au cœur la nature humaine. Il sussit de remarquer que la religion qui a opéré ce bienfait d'une manière éclatante et tragique, parce qu'elle savait le moyen de nous toucher, en renouvelle sans cesse l'impression dans la mémoire des hommes par le signe pathétique de la Rédemption.

Ainsi tout s'adresse aux sens et à l'imagination dans cette religion pleine de poésie et de mystères.

C'en est assez pour comprendre qu'en suivant ce dessein, M. de Chateaubriand est entré dans les véritables profondeurs du Christianisme. Et il importait d'autant plus de couvrir cette partie de toutes les beautés du sentiment, de tous les charmes du style, que ce sont précisément les dogmes et les mystères, c'est-à-dire, ce qu'il y a incontestablement de plus beau et de plus divin, qui a été le plus ouvertement en proie à la dérision de ces esprits superficiels, qui osent mépriser la foi de leurs ancêtres, la religion des plus grands hommes, sans lui avoir donné, peut-être dans toute leur vie, une heure d'attention grave et sincère.

Cela seul peut aider à concevoir comment des hommes d'esprit ont pu méconnaître entièrement

les grandes vues de l'ouvrage, et se permettre, avec tant de confiance et de gaieté, des objections si pitoyables. L'un demande, d'un air railleur, ce que la religion chrétienne a de commun avec la poésie, qu'il appelle une profane décriée, comme si la poésie était profane par son essence, et non par le caractère des objets auxquels elle s'applique. Un autre veut que l'auteur ait dû retrancher la première partie de son livre comme troublant l'unité du sujet; car, dit-il, ou ce livre est un traité de théologie, ou c'est une poétique. Mais ce qu'on vient de dire de cette partie qui contient les dogmes et la doctrine, prouve, au contraire, qu'elle est le fond des vérités qu'il établit, et la partie la plus essentielle comme la plus neuve de l'ouvrage. C'est elle qui découvre la poésie du Christianisme dans sa source : la seconde, toute brillante qu'elle est de littérature, n'en montre que l'influence et l'application dans les arts de l'esprit. Si l'on veut donc concevoir avec netteté ces deux grandes divisions du livre de M. de Chateaubriand, on verra qu'il a embrassé toute l'étendue de son sujet dans un plan également vaste et régulier.

Il serait aujourd'hui superflu de descendre au détail, et de suivre pas à pas la marche de l'auteur, dont les agrémens et la variété piquante sont assez connus. Mais, après avoir justifié son plan par un principe tiré de la nature même du sujet, on fera voir par la force des conséquences de ce même principe que sa manière y est excellemment

appropriée.

En effet, quelle meilleure manière de prouver le génie poétique du Christianisme, que d'en tirer cette foule de beautés d'imagination qui éclatent sous le pinceau le plus brillant? C'est soutenir l'assertion par l'exemple, et donner à ses preuves l'autorité d'un fait. C'est démontrer à la manière de ce philosophe qui, pour répondre à ceux qui niaient le mouvement, marchait devant eux. Les preuves de raison et de science ne manquent point à M. de Chateaubriand. Il a fait assez voir, dans la partie littéraire, comment la religion chrétienne a frayé de nouvelles routes à la poésie, en agrandissant le spectacle de la nature et en la montrant sous ses véritables couleurs, comment elle a perfectionné les ressorts dramatiques, en élevant les caractères, et en livrant aux passions des combats qui en accroissent l'énergie; comment enfin, elle a enrichi la muse de l'Epopée d'un nouveau genre de merveilleux, qui n'attend que la main du génie pour créer des machines plus imposantes et plus judicieuses que celles des anciens. Il n'a pas développé avec moins d'éclat, dans l'examen de son histoire, le caractère poétique et inspirant de ses antiquités, de ses souvenirs, de ses ruines, de ses édifices, de ses établissemens; enfin, des pompes et des ornemens de son culte. Cette partie de son ouvrage n'a trouvé que des admirateurs, et ceux mêmes qui n'ont pas eu le courage d'y applaudir, l'ont assez louée par leur silence.

On a été frappé avec raison de l'immense littérature que l'auteur y déploie. Mais ces connaissances si précieuses, trésor toujours ouvert à l'étude et au travail, sont un genre de preuves moins excellent et moins direct que la manière de l'auteur, qui n'appartient qu'à lui. Eh! qui pourrait lui contester que la religion inspire la tendresse et le génie, lorsque chaque page fait couler vos larmes ou vous arrache des cris d'admiration? Qui oserait

révoquer en doute cette poésie étonnante des sacremens, en contemplant le beau tableau de l'Extrême-onction? Que répondre à des preuves de cette nature? Vous n'avez pas encore examiné la question, et déjà la persuasion est dans votre ame.

On ose dire que cette manière est de pur génie : et son rapport avec le sujet est fondé sur une raison frappante. Si nous avons vu que la religion chrétienne, par le fond de ses mystères, et par les images dont elle les a revêtus, cherchait le côté sensible du cœur humain; si nous avons compris qu'il entrait dans ses desseins de créer un ordre de beautés poétiques, pour s'emparer de l'imagination, et pour affaiblir l'enchantement de ce monde visible, trouverons-nous une manière plus propre à remplir ces vues, que de tourner toutes ses preuves en sentimens, et toute sa doctrine en images? Mais, sans doute, il sera facile de méconnaître la justesse du moyen, si l'on ne regarde pas la fin et le but que l'auteur s'est proposé. Si l'on s'obstine à chercher des idées théologiques et des raisonnemens rigoureux où il n'a voulu placer que des traits de poésie, il sera aisé de jouer l'étonnement, ou d'accuser la méthode de l'écrivain. Mais qui ne rirait de la méprise continuelle de ces critiques? Ils ne manquent jamais de reprocher à l'auteur d'avoir fait ce qu'il voulait faire.

Ainsi, par exemple, lorsqu'il parle des lois du Décalogue, fidèle à l'esprit de son sujet, il commence par décrire la scène poétique du mont Sina. Qui est-ce qui ne voit pas que non-seulement cette peinture est à sa place, mais qu'elle devient instructive, puisqu'elle découvre, dans la plus haute antiquité, le génie de cette religion qui, connaissant à fond la nature humaine, frappe les sens de la multitude, et qui a développé dans les deux lois, la poésie de la terreur et celle de l'amour? Cependant un liomme d'esprit nous objecte que cette poésie ne fait rien à la bonté des lois! Un autre croit avoir critiqué l'auteur le plus finement du monde, en disant qu'il résonne comme une lyre, et il ne voit pas que c'est un éloge. Il ne sait pas que l'harmonie a sa raison et ses preuves. C'était un beau résonnement que celui de la lyre de Timothée, lorsqu'elle apaisait les passions d'Alexandre, et laissait reposer l'univers. Se moquera-t-on de cette manière de prouver, parce qu'elle n'est pas dans les formes de la logique, et ne suffit-il pas qu'elle touche, qu'elle ravisse, qu'elle persuade, par un art qui lui est propre?

M. de Chateaubriand a voulu faire aimer la religion. C'est là, en dernière analyse, tout le but de son ouvrage. Mais on ne prouve pas au cœur qu'il doit aimer par ordre de démonstrations. Cela serait ridicule, dit Pascal. L'esprit a son ordre, qui est par principes. Le cœur en a un autre. C'est faute d'avoir distingué ces deux méthodes que les critiques ont manqué de goût et de justesse, en reprochant à l'auteur de n'avoir pas pris une manière qui n'était pas de son ordre et qui ne

s'accordait pas avec son dessein,

Mais la principale erreur sur cette matière, et la plus commune parmi les gens de lettres, vient de ce qu'ils n'ont pas connu, dans leur principe, les intentions poétiques du Christianisme, et de ce qu'ils n'en ont pas observé le caractère dans l'institution de ses signes, qui revêt d'une image sensible la spiritualité des dogmes et des mystères. S'ils avaient considéré le sujet sous ce rapport, ils

n'auraient pas avancé d'une manière si absolue que cet ouvrage eût paru entièrement déplacé dans le siècle de Louis XIV. Assurément, l'auteur ne l'eût pas entrepris pour défendre la religion, puisqu'elle n'était pas attaquée. Mais prétendre qu'on ne dût exposer à l'admiration ses beautés poétiques, que dans un siècle impie et railleur, c'est ignorer que ces beautés et cette poésie étincellent de toutes parts dans les Écritures; c'est ne pas voir qu'elles attestent les complaisances de la bonté divine pour la faiblesse de notre nature, puisqu'elles font partie d'une religion pleine de magnificence et de charme, qui se glorifie de faire fleurir les arts autour d'elle et d'en consacrer les prodiges, afin de ravir les sens et l'imagination de l'homme aux dangereuses beautés de cette vie. C'est là, si je ne me trompe, le plus haut principe de la poésie du Christianisme : et, dans le siècle le plus religieux, le livre de M. de Chateaubriand, dégagé de tout ce qui regarde la philosophie moderne, se soutiendrait sur ce fondement. Après en avoir défendu le plan, le dessein et l'exécution par ces vues générales, on se réserve, en parlant des épisodes de René et d'Atala, d'entrer dans quelques opinions particulières de l'auteur, qui ont trouvé de grandes contradictions parmi les hommes du premier mérite.

Cu. D.

Article inséré dans le Mercure du 1.er thermidor an 15 (20 juillet 1805), sur l'édition in-12 d'Atala-René.

Tour ce qui porte le caractère de l'invention, tout ce qui dépasse d'un vol hardi le cercle des idées communes, étonne d'abord l'expérience et déconcerte le jugement des sages. Il ne faut pas s'en plaindre, et l'homme de génie doit souffrir avec respect leurs contradictions. La raison, qui marche toujours appuyée sur ses principes, s'avance lentement à la découverte de la vérité; elle éprouve tontes les doctrines avec une défiance salutaire; et son jugement se forme et s'établit dans la maturité des temps. La médiocrité arrogante se fait gloire d'insulter à cette sage circonspection, qui est la sauvegarde des principes et des lois. Mais c'est un des caractères du vrai génie qu'on ne peut se défendre d'admirer dans l'auteur d'Atala, de témoigner autant de déférence pour les règles établies, qu'il fait paraître de hardiesse dans ses inventions. La doctrine littéraire de M. de Chateaubriand ne se sépare point des bonnes traditions; elle ne change rien aux fondemens de l'art; elle ne fait qu'en reculer les limites; et s'il est juste de soumettre ces conquêtes d'une imagination entreprenante à l'examen de la raison et à l'autorité de l'expérience, qui seule peut les affermir, il fant aussi savoir estimer son travail, et reconnaître si c'est innovation dans les principes ou progrès dans les conséquences.

Si l'on considère les épisodes d'Atala et de René, selon le dessein de l'auteur et dans les vues qui ont

présidé à leur conception, on voit d'abord, qu'il faut écarter les scrupules qu'une conscience religieuse pourrait élever touchant la peinture des passions; car ces romans ayant été préparés pour servir d'amorce à un siècle corrompu, ils out dû intéresser les cœurs, sous peine de laisser la vérité sans attrait. Il a fallu recouvrir de fleurs ces routes abandonnées d'où les enfans du plaisir se détournaient avec dégoût. En un mot, il fallait plaire, et reconquérir, par une surprise innocente, le droit de faire entendre une doctrine sévère. Il faut douc louer l'habileté de l'écrivain qui, dans un dessein si convenable aux dispositions présentes du monde, a fait servir la passiou même au succès de sa cause, et orné la vérité de tout ce que la jeunesse et l'amour peuvent avoir de grâces et de fraîcheur. On ne dissimulera pas qu'il règne quelquefois, dans ces descriptions, une force d'imagination et un charme de tendresse et de mélancolie trop vif, peut-être, et trop enivrant pour l'àge des illusions. Mais, outre qu'il est du devoir des instituteurs d'en pressentir l'effet et d'en écarter le danger, on ne craint pas de dire que la séduction de ces peintures est sauvée par la morale et le profond pathétique du dénouement qui, effaçant toute autre sensation, ne laisse plus dans l'ame qu'une douleur tendre et vertueuse. C'est par ces impressions dominantes qu'il faut juger de l'effet d'une lecture: c'est par elles que le Télémaque a triomphé des censures de ces moralistes plus chagrins que judicieux, qui faisaient un crime à Fénélon d'avoir peint si vivement les voluptés de l'île de Calypso. La passion de René sort, il est vrai, des bornes légitimes. Mais, sans examiner si le choix d'un tel ressort n'était pas nécessaire pour tirer du sujet une instruction plus frappante et mieux proportionnée aux mœurs de notre siècle qui regarde un amour ordinaire plutôt comme un embellissement et un plaisir à rechercher, que comme un péril à redouter et à fuir, tout ce qu'on peut conclure des scrupules les plus délicats, c'est que pour rendre le Génie du Christianisme parfaitement classique, ces deux brillans épisodes, ne servant plus un jour à faire goûter une doctrine remise en honneur, seront retranchés du corps de l'ouvrage, et resteront pour les connaisseurs ce qu'ils sont aujour-d'hui, des chefs-d'œuvre de sentiment, d'imagination et de style.

On porte ce jugement avec d'autant plus de confiance que, dans la nouvelle édition qui les réunit, l'auteur a fait disparaître, avec une attentiou rigoureuse, toutes ces taches légères que les censeurs s'étaient complu à découvrir, et l'amertume de leurs critiques ne l'a pas empêché (chose bien rare!) d'en reconnaître la raison. Mais, en même temps, il a su défendre contre leurs injustes dédains, les grandes et solides beautés que des juges supérieurs avaient recommandées avant

nous à l'admiration publique.

Ces premières considérations suffiraient pour calmer les reproches des hommes austères, et les réconcilier avec ces productions touchantes où le talent ne prend des formes si aimables que pour se rendre plus utile. Mais Atala et René ont pour les gens de goût un dessein plus remarquable qui tient à la manière originale de l'écrivain, c'est d'appuyer par des exemples une théorie neuve et profonde. M. de Chateaubriand ne s'est pas borné à découvrir ce fonds de poésie et de beautés dramatiques que recèle le Christianisme; il a lui-même

mis en œuvre un si riche trésor. Bien différent de ceux qui bâtissent après coup une poétique pour étayer leurs faibles conceptions, il a tiré de sa propre doctrine des ouvrages de génie qui la couvrent de leur succès. Si nous l'interrogeons sur le principe de ces beautés, il nous fera voir que toute passion qui souffre des combats, porte avec elle un intérêt proportionné à la grandeur des sacrifices que le devoir lui impose; et nous serons conduits à reconnaître que la religion la plus réprimante, celle qui prescrit les devoirs les plus rigoureux et la résistance la plus héroïque aux faiblesses du cœur, sait aussi tirer de nos passions des ressorts plus énergiques, et élever les ames à une plus grande hauteur de sentimens. Mais après que l'auteur a développé cette doctrine en approfondissant tous les caractères, toutes les situations du cœur humain, et en comparant leurs diverses expressions, dans la littérature ancienne et moderne ; après qu'il nous a fait voir comment la poésie dramatique a été portée au plus haut degré de perfection, sous l'influence du Christianisme, que dirons-nous de la manière brillante dont il met sa doctrine en évidence, dans les profondes passions qu'il a traitées, mais sur - tout dans ce beau caractère du Père Aubry qui offre tout ensemble ce qu'il y a de plus noble dans les mœurs et de plus éloquent dans l'expression? Celui du Père Souël, quoique moins développé, est du même ordre de sublime; son petit discours vaut lui seul un long traité de morale. Toute l'antiquité paienne chercherait en vain parmi ses pontises et ses vieillards un personnage de cette vigueur ; et M. de Chateaubriand triomphe à la fois par la profondeur des principes et par la force des exemples.

An reste, la supériorité dramatique du Christianisme est assez reconnue aujourd'hui par les premiers hommes de notre littérature, qui avouent que sa bouté morale a rehaussé les caractères, et enfanté dans les arts ce que nous appelons le beau idéal. Les poëtes anciens, qui mettaient sur la scène un héros pleurant et jetant des cris comme une femme, étaient moins avancés que les statuaires, qui ne souffraient pas que les plus vives douleurs altérassent trop sensiblement la dignité de la figure humaine. Nous en avons un exemple dans le Laocoon, qui est d'une expression plus haute que celui de Virgile. Ce dernier a toute la faiblesse du théâtre grec et de l'enfance. Clamores simul horrendos ad sidera tollit. Le premier, au contraire, représente noblement la patience de l'homme qui est aux prises avec la douleur. Ce que ces grands artistes faisaient par principe de goùt, pour conserver la beauté physique, le poëte chrétien le fait par principe de vertu, pour conserver la beauté morale dans ses personnages. Or c'est là ce qui constitue la perfection du drame et l'excellence de l'action poétique. Aussi voyons-nous qu'on n'a pu s'écarter de cette noblesse de l'àge mûr, sous prétexte de revenir au naturel, saus ramener l'art aux premiers cris de l'enfance, et sans changer les plaisirs nobles de l'esprit en un vain amusement des yeux. Le Christianisme a donc, sous ce rapport, une supériorité évidente, et les plus belles scènes de notre théâtre l'ont rendue assez sensible aux véritables connaisseurs.

Mais les principes de M. de Chateaubriand trouveront plus d'obstacles dans ce qui regarde le merveilleux et la poésie descriptive. Il a déjà vu s'élever contre lui les critiques les plus distingués

dans les deux partis; et son ami même, M. de Fontanes, dont le jugement est une grande autorité en matière de goût, s'est déclaré en faveur de la mythologie. Cependant il est aisé de découvrir dans cette opinion des juges les plus habiles, l'ascendant naturel de nos premiers sentimens, et l'enchantement presqu'invincible de ces illusions de la fable qui ont charmé notre berceau. C'est dans la première fleur de l'imagination et de la jeunesse, que nous avons aimé ces dieux brillans d'Homère et ces mensonges qui nous parurent si aimables sous le pinceau d'Ovide. Le merveilleux d'une religion plus imposante et plus auguste, et la poésie naturelle de ses écritures, nous apparaissant depuis dans un jour plus sérieux, n'ont pu détruire ces premières impressions dont le souvenir a tant de charmes. Ainsi la religion chrétienne, dans ses temps même les plus florissans, ne régnait sur les esprits que par la force de la raison, puisqu'elle avait à combattre non-seulement les passions de l'homme, mais même les préjugés et les illusions de l'enfance ; et qui peut douter que nous ne fussions devenus païens dans notre croyance et dans nos mœurs, comme nous l'étions dans quelques parties de notre littérature, si les lumières supérieures du Christianisme ne s'y fussent opposées? Il faut donc, dans nos opinions littéraires, attribuer quelque chose à la force d'un préjugé si séducteur et si puissant; et pour peu que nous nous trouvions convaincus sur un seul point, nous devons suspendre notre jugement sur tous les autres.

Mais avant d'entrer dans cette discussion, il faut observer que M. de Chateaubriand ne s'élève jamais contre la saine antiquité. Il est aisé de voir

qu'il s'est nourri lui-même de ce qu'elle a de plus ingénieux et de plus poli ; par-tout il en recommande l'admiration et l'étude. Ainsi, l'autorité des modèles et la pureté des règles subsistent dans toute leur vigueur. Mais en reconnaissant, avec les anciens législateurs du goût, que les païens ont tiré d'une religion fausse et absurde des machines poétiques d'un très-bel effet, il convient au génie de notre siècle d'examiner si la vérité majestueuse du Christianisme ne peut pas fournir à la poésie des moyens plus étendus et plus convenables aux lumières de la société.

Le célèbre critique qu'on vient de nommer, tranche cette question en peu de mots par une assertion qui a dû étonner tous les hommes de lettres. « Tous les avantages poétiques, dit-il dans » sa conclusion, sont en faveur des fables an-» ciennes, puisqu'elles sont toujours plus riantes » que le Christianisme, et peuvent quelquefois » être aussi graves que lui. » Et pour prouver qu'en effet elles peuvent avoir la même gravité, il cite la Minerve du Télémaque, qui est une conception purement chrétienne! Quelques personnes avaient déjà fait observer que cet exemple était favorable à la cause de M. de Chateaubriand. Mais M. de Fontanes lui-même le montre avec évidence, et la justesse de ses principes lui fait tourner ses propres armes contre son opinion. Après avoir développé avec son talent ordinaire les beautés les plus sublimes de ce rôle de Minerve, il s'écrie : N'est-ce pas déguiser sous des noms mythologiques ce qu'il y a de plus élevé dans la théologie chrétienne ? Il est vrai ; mais puisque la mythologie n'a ici qu'un nom à revendiquer, et que le fond des choses appartient au Christianisme,

comment un tel exemple pourrait-il décider en

taveur de la première?

Ce caractère de graudeur et de raison est si étranger à la religion paienne, que ceux qui lui accordent la palme de la poésie exaltent sur-tout, comme un mérite qui la distingue, le fonds riant et voluptueux de ses fables. On fait sonner bien haut ces ornemens égayés que Boileau demande dans la poésie épique. Mais nous ne contredisons point cette doctrine. Seulement le Christianisme, qui fait régner l'ordre par - tout où il est le principe dominant, veut que le poëte trouve ces ornemens et ces choses riantes dans la peinture des passions humaines, et il conserve au merveilleux puisé dans son sein la majesté qui lui est nécessaire pour remplir son objet. De-là naissent, entre les joies de la terre et les rigueurs du ciel, ces contrastes si puissans sur l'ame qui ont produit tant de caractères poétiques, et enrichi le tableau des passions de couleurs si neuves et si intéressantes. Cet ordre de beautés manque totalement à la mythologie; et les préventions dont on a parlé plus haut nous ont trop puissamment aveuglés, si nous ne voyons pas que ces imaginations folàtres que les anciens ont tirées de leur religion, sont plus propres à dégrader qu'à embellir la poésie.

Le Christianisme proscrit la fable qui est essentiellement dépourvue de vérité; mais il permet la fiction, qui n'est que l'invention d'un fait naturel. Que le père des dieux, dans le quinzième livre de l'Iliade, menace Junon de la suspendre au milien des airs avec une enclume à chaque pied, c'est là, si l'on veut, un ornement très-égayé, mais c'est en même temps une fable ridicule que le paganisme peut seul autoriser. Qu'au contraire

la sagesse descende du ciel sous une figure humaine, pour fortifier le cœur d'un jeune héros et lui apprendre à régner avec douceur, c'est une fiction que la religion chrétienne reçoit, et dont la forme et le fonds lui appartiennent également. Le génie peut donc étendre ses ailes dans le vaste champ du possible. Le Christianisme dirige son vol; il en soutient la hauteur, il ne le borne jamais. Cette distinction montre l'erreur de ceux qui se persuadent que notre croyance gêne l'imagination par la précision de ses dogmes. C'est confondre des objets d'une nature absolument différente. Mais il semble que ces questions peuvent être décidées par des

principes plus élevés et plus lumineux.

L'homme, par les diverses facultés de son être, appartient à deux mondes qui s'unissent en lui. Par son esprit, il embrasse le monde des intelligences; par ses sens, il s'étend à celui des corps. Chacun de ces ordres a son expression qui lui est propre ; et c'est pourquoi l'être qui les réunit a, tout ensemble, des pensées et des images. Les sciences purement intellectuelles ou purement physiques, sont également bornées dans leurs vues, quoiqu'elles regardent des objets d'un mérite différent. Leur défaut est de n'apercevoir qu'une partie de la création. La poésie les voit toutes d'une vue générale. Elle unit les pensées aux images, et les corps aux esprits : elle assemble et concilie les expressions de chaque ordre. Elle est l'harmouie des deux mondes.

L'homme est donc un être éminemment poétique: et la religion qui a le mieux connu la nature humaine sera, par une conséquence nécessaire, la plus favorable à la poésie. Non-sculement elle connaîtra mieux l'ordre des intelligences, mais elle

nous montrera dans une plus grande lumière; et sous des images plus frappantes, cette alliance de la nature morale avec la nature physique, qui est le fonds même de la poésie. Or, c'est précisément ce que le christianisme nous met sous les yeux dans la plus haute action de ses mystères. Et si nous concevons cette union des deux mondes qui se fait dans l'homme, si nous entendons que la poésie est l'expression la plus parfaite de leur harmonie, puisqu'elle présente à-la-fois des pensées mises en action et des images mises en mouvement, nous comprendrons pourquoi toute instruction religieuse nous a été proposée sous des figures sensibles et poétiques, et pourquoi la parole intellectuelle de Dieu a dû être revêtue de la parole

matérielle de l'homme.

Par-là s'expliquent toutes les difficultés. Nous voyons d'abord que la mythologie n'est pas la poésie, et que ses illusions ne sauraient remplir l'idée vaste que nous en avons. Nous découvrons ensuite que la vérité même est la source de sa beauté; et que, dons ses plus hautes créations, comme dans le merveilleux de l'épopée et dans les caractères du drame, elle doit être la représentation de la nature idéale, de même qu'elle est celle de la nature physique, dans ses tableaux et ses images. Cela nous montre le véritable objet de la poésie descriptive, et la raison des limites qui la circonscrivent. Elle ne peut former un genre à part, ni produire toute seule un ouvrage régulier, puisque la poésie, langage de l'homme parfait, doit exprimer ces deux mondes d'idées et de figures qui, liés par des nœuds admirables, composent le fonds de la nature humaine.

Voilà les vues que présente la doctrine littéraire

de M. de Chateaubriand. C'est sur de tels fondemens qu'il peut se flatter sans illusion d'avoir élevé à la gloire du Christianisme un monument aussi solide qu'honorable. Nous avons montré le caractère de cet ouvrage sous un aspect plus sérieux que les critiques qui nous ont précédés. Nous n'avons pas cru devoir orner notre travail de tant de morceaux brillans qui sont dans la mémoire de tous les hommes de goût. Il a fallu écarter les fleurs pour faire voir ce qu'il a de profond. A travers les ornemens que la plus riche imagination y a répandus, on découvre ce génie des compositions sévères qui possède les espérances d'une longue vie. Tout s'y soutient par le même esprit, l'invention et la manière, l'exemple et le précepte; et l'ouvrage est lui-même la plus belle preuve qu'on puisse donner de la vérité et de la fécondité de ses principes.

CH. D.

Article inséré dans le Journal de l'Empire du 20 septembre 1808, sur la traduction d'Atala, du français en grec mo rne vulgaire.

J'avais eu l'idée de commencer cet article par quelques détails sur les diverses opinions qui partagent aujourd'hui les littérateurs grecs, les uns proposant pour l'emploi et la réforme de la langue des moyens que les autres rejettent; mais il m'a semblé que ces questions étaient trop délicates à toucher pour un étranger: d'ailleurs je ne me trouve pas suffisamment instruit pour en bien parler. Il est donc à-la fois plus prudent et plus convenable de laisser les critiques nationaux débattre ces difficultés entr'eux. Il ne m'appartient pas de m'interposer dans de semblables discussions : je n'y ai point de voix.

Seulement je dirai que l'auteur de cette traduction a employé l'idiome vulgaire; soit qu'il tienne au parti des écrivains qui veulent se servir, sans la trop réformer, de la langue actuellement parlée; soit qu'il ait cru ce genre de style plus convenable dans un roman destiné à toutes les classes de lecteurs, et particulièrement aux femmes, qu'un langage plus littéraire et plus classique aurait peutêtre embarrassées.

Cette traduction a de la grâce et de la facilité. Un jeune Grec plein d'esprit et de goût, qui en lisait devant moi quelques pages, était, à la vérité, offensé par momeus de certains mots, qu'il ne trouvait ni assez corrects ni assez purs; mais il admirait le naturel de la phrase, le tou du style toujours original et libre, et trouvait un grand charme à cette lecture. Ce que j'ai lu moi-même ne m'a pas moins charmé : cependant, comme presque toujours je comparais la copie au modèle, il m'a paru qu'en un petit nombre d'endroits, le traducteur avait trop faiblement rendu la pensée de l'auteur. Par exemple, M. de Chateaubriand peignant le cours majestueux du Meschacebé, dit qu'il « répand ses eaux débordées autour des » colonnades des forêts et des pyramides des » tombeaux Indiens : c'est le Nil des déserts. » Voici le grec littéralement traduit : « Il assiége les » colonnes des forêts et des tombes pyramidales » des Indiens. Le fleuve Meschacebé est en un » mot le Nil des déserts de l'Amérique. » Cette

verbeuse et flasque paraphrase ôte au dernier trait tout éclat, toute vigueur; et ce qui dans l'original est brillant et animé, n'a plus dans la copie ni mouvement ni chaleur. Je trouve un pareil défaut dans la description de la chute du Niagara. M. de Chateanbriand s'exprime ainsi : « La masse du » fleuve qui tombe au Levant, descend dans une » ombre effrayante; on dirait une colonne d'eau » du déluge. » Ce qui est traduit dans ces termes, ou leurs équivalens : « Il tombe au levant dans des » lieux sombres, semblables aux hautes colonnes » que forma le déluge avec ses eaux, selon la » Sainte Écriture. » L'on voit assez combien cette inutile redondance énerve la pensée; il y a d'ailleurs un contre-sens. Assurément ce ne sont point les lieux sombres qui sont semblables aux colonnes d'eau du déluge, mais la masse immense de la cataracte précipitée.

Atala est maintenant, je crois, traduit dans toutes les langues de l'Europe. Sans parler des langues vraiment littéraires, il y en a des traductions en hollandais, en portugais, en polonais, en russe, en suédois, et même en hongrois. Les Grecs en ont deux à présent, celle dont je viens de parler, et une autre que M. de Chateaubriand a vue lui-même dans le Péloponèse, à Mistra, entre les

mains d'un Caloyer.

La destinée de ce roman, si brillante chez les étrangers, n'a pas été moins heureuse en France. Les beautés éloquentes répandues dans Atala, dans René, dans le Génie du Christianisme, ont trouvé parmi nous de nombreux admirateurs. Mais les critiques ontété nombreuses aussi, très-sévères, et, il faut le dire, souvent injustes, trop souvent injurieuses. Tel est l'effet de nos perpétuelles divisions,

que nous jugeons certaines productions littéraires bien plus avec nos passions qu'avec notre goût; et ces doux nons de religion et de philosophie, qui ne devraient inspirer que des sentimens humains et pacifiques, sont presque toujours le signal des

querelles.

Je ne viens point ajouter ici un nouvel éloge d'Atala à tous ceux qu'en ont fait des critiques plus habiles que moi, des littérateurs dont le goût est plus sûr et plus exercé que le mien. Que dirais-je après eux, qu'ils n'aient dit déjà? Pour paraître neuf, peut-être voudrais-je dire autrement, et je ne dirais pas si bien. Dernièrement encore, dans les Tableaux de la Nature, que M. Ervez nous a si élégamment traduits, le célèbre M. de Humbolt parlant de quelques grands peintres des scènes physiques, de Herder, de Buffon, de M. Bernardin de Saint-Pierre, joignait à leurs noms celui de M. de Chateaubriand, et vantait l'inimitable vérité de ses descriptions. Que signifieraieut mes éloges après de tels suffrages? Pourrais-je ramener ceux que M. de Fontanes et M. de Humbolt n'auront pas persuadés ?

Mais M. de Chateaubriand, qui a été si bien loué, n'a peut-être pas été aussi bien défendu. Je veux

essayer de répondre à un de ses critiques.

Il a paru clandestinement (à Bruxelles, je crois), sans nom d'auteur, ni de lieu, ni d'imprimeur, une petite brochure dirigée principalement contre M. de Chateaubriand. Je n'ai point fait de recherches sur l'histoire de cette publication; je laisse ce soin tout entier aux bibliographes. Ils tàcheront de découvrir en quelle année un écrivain poussé par des vues peu louables, attaqua sans délicatesse, sans dignité, sans décence, avec esprit pourtant, un auteur dont

Ie mérite et les sentimens sont tels, que, même en le critiquant, ses plus grands adversaires lui doivent témoigner des égards. Dans ce petit pamplilet, on a réuni avec plus de malignité que de bonne foi, un assez grand nombre de phrases prises de tous côtés dans les ouvrages de M. de Chateaubriand. Ce rapprochement forcé produit beaucoup de singularité, d'incohérence et d'obscurité. Il faut convenir que ce moyen de critique n'est pas strictement loyal, et qu'il n'est point d'auteurs qui, traités de la sorte, échappassent au ridicule.

Parmi toutes les phrases qui ont déplu à ce rude critique, en voici une qui fut également condamnée autrefois par un célèbre académicien, et qu'à la première lecture j'avais aussi quelque peine à croire justifiable: «Le courant du milieu entraîne vers la mer les cadavres des pins et des chênes. » Cette métaphore est grande, énergique, imposante; mais son audace singulière étonne le lecteur; elle est de

celles que Longin nomme périlleuses.

Que les hommes d'un goût scrupuleux et timoré ne se hâtent pas trop de condamner; ils verront que si l'éloquent auteur a été hardi, il ne l'a pas été sans prudence, et qu'il a pour lui d'assez

bounes autorités.

Sulpicius, dans cette lettre qu'il écrivit à Cicéron (IV. 5) pour le consoler de la mort de sa fille Tullia, emploie, entr'autres argumens, le lieu commun si rebattu des vicissitudes humaines; mais il le traite d'une façon neuve. « Je revenais d'Asie, » dit-il, et je faisais voile d'Egine vers Mégare; » je promenais ma vue sur tous les rivages » d'alentour; derrière moi était Egine, Mégare » devant moi, à ma droite le Pyrée, et Corinthe » à ma gauche, villes qui furent autrefois très-

» florissantes, et sont maintenant renversées et » détruites; et je faisais en moi-même cette » réflexion: Eli quoi, tandis qu'en un même lieu » gisent épars les cadavres de tant de cités, » chétifs mortels que nous sommes, nous nous » récrions avec impatience, quand le temps ou le » glaive emporte quelqu'un de nous, de nous dont » la vie doit être bien plus courte!» Cùm uno loco tot oppidûm cadavera projecta jacent. Je me souviens qu'à l'Université, les professeurs n'avaient jamais assez loué cette magnifique pensée. Saint Ambroise, dont le style n'est point à mépriser, a dit, à l'imitation de Sulpicius (Ep. 35): « Tot » igitur semirutarum urbium cadavera, terra-» rumque sub eodem adspectu funera. » Le fils du grand Racine, écrivain toujours correct et peu hardi, n'a pas craint cependant de transporter cette métaphore dans notre langue. Il parle ainsi dans le premier chant de la Religion:

Peuples, rois, vous mourez, et vous villes aussi; Là git Lacédémone, Athènes sut ici. Quels cadavres épars dans la Grèce déserte! Et que vois-je par-tout? La terre n'est couverte Que de palais détruits, de trònes renversés, etc.

Voici maintenant de quelle manière Rousseau commence sa treizième cantate:

Arbres dépouillés de verdure, Malheureux cadavres des bois, Que devient aujourd'hui cette riche parure, Dont je fus charmé tant de fois?

Si l'on m'opposait maintenant que mes exemples français appartiennent à des poétes, et que les figures des poétes ne sont pas toujours à l'usage des prosateurs, je répondrais: que M. de Chateaubriand

est en prose plus poëte que beaucoup de versificateurs ne le sont en vers; et que si l'on rejette ce genre de style, il faudra condamner non-seulement M. de Chateaubriand, mais Hénélon, mais Buffon, mais M. de Saint-Pierre. En vérité, ce serait faire de trop grands sacrifices à une vaine théorie.

Ω

## LETTRE sur les Processions, dédiée à M. DE CHATEAUBRIAND.

« L'origine des processions remonte aux commencemens du paganisme. A Lacédémone, dans un jour consacré à *Diane*, on faisait une procession solennelle. Virgile fait mention, dans ses *Géorgiques*, de la procession usitée toutes les années en l'honneur de Cérès:

Cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret...... Terque novas circum felix eat hostia fruges, Omnis quam chorus, et socii comitentur ovantes, Et Cererem clamore vocent in tecta, etc.

Ovide ajoute que ceux qui y assistaient étaient vêtus de blanc, et portaient des flambeaux allumés.

Il fut un temps où les hommes, privés des secours de l'imprimerie, ne connurent que les jeux et les spectacles publics pour transmettre à la postérité le souvenir des grands événemens. La religion ne dédaignait pas de se mêler à ces solennités; les sacrifices, les processions même précédaient ou suivaient presque toujours les exercices publics en

ces sortes d'occasions. C'est ainsi que les fêtes de la Grèce ou de l'Ausonie étaient presque toutes célébrées en mémoire des héros, ou de quelque époque intéressante pour les nations.

Ce ne fut que vers le temps de St. Ambroise, que ces pratiques du paganisme commencèrent à

passer dans la Religion chrétienne.

D'abord le peuple des grandes villes, telles que Rome, Alexandrie et Byzance, suivait le pasteur principal lorsqu'il allait en station dans quelque église particulière; et voilà vraisemblablement les premières de toutes les processions. Ensuite, lorsque des calamités publiques désolèrent la terre, les hommes, toujours plus religieux lorsqu'ils sout malheureux et souffrans, se rassemblèrent à la voix des saints évêques; et comme si le spectacle de leurs misères réunies était plus capable de fléchir la colère du ciel, ils traversaient les campagnes en versant des larmes et des prières sur ces récoltes frappées de malédiction. C'est ainsi que S. Mamert, évêque de Vienne, institua les Rogations en 469. Les autres processions établies depuis ces anciens temps, ont conservé dans nos villes l'empreinte du siècle qui les vit naître. Les unes sont votives (comme celle du vœu de Louis XIII); les autres militaires (celle de la Pucelle, à Orléans, le 8 mai); quelques - unes chevaleresques (comme à Aix) mélangent avec trop de bizarrerie et d'indécence, la représentation de nos mystères avec les extravagances mythologiques. Mais une procession majestueuse est celle dont j'ai vu moi-même le touchant appareil en 1758 ou 59, à Marseille.

Vous connaissez, au moins de réputation, l'ordre utile, et par conséquent respectable, que fonda, vers l'an 1200, Pierre Nolasque (languedocien), ami de Simon de Montfort, et de Jacques, roi d'Aragon. Vous savez que cette société, d'abord religieuse et militaire, fut destinée à briser les fers des chrétiens prisonniers chez les Musulmans. A-peu-près dans le même temps, Jean de Matha (provençal) établit, avec Félix de Valois, l'ordre de la Trinité, aussi pour la rédemption des captifs, connu à Paris, dès le douzième siècle, sous le nom de Mathurins. El bien! ce sont ces bons religieux qui donnent de temps en temps à la Provence le consolant spectacle dont je vais vous entretenir.

Ces moines-citoyens consacrent le tiers de leurs revenus à l'œuvre pour laquelle ils existent; ils sont les dépositaires des abondantes aumônes que leur confient ces hommes qui, étendant au loin leursensibilité, compatissent aux maux qu'éprouvent leurs frères en Afrique et en Asie. Lorsque ces sommes sont assez considérables pour tenter le rachat d'un certain nombre de prisonniers, ces vénérables Pères quittent leur patrie, traversent les mers, et se répandent courageusement dans tous les divans de la Barbarie, pour obtenir la liberté des esclaves. Au bout de quelques mois, et après des périls de toute espèce, ils reviennent à Marseille ou à Toulon, mais plus ordinairement dans la première de ces villes, et leur débarquement est un vrai triomphe. Ils précèdent, en conquérans adorés, ces malheureuses victimes arrachées, par la charité chrétienne, au plus impitoyable des maîtres; et nos citoyens attendris sont alors les témoins de la plus auguste des processions. La croix, les bannières, les drapeaux, les fifres, les timbales, précèdent ce cortége et l'annoncent avec pompe et fracas. Suivent les pauvres captifs, deux à deux, en casaque rouge ou brune, et portant encore les fers de

l'esclavage. Ils étalent, en implorant la pitié publique, les cruelles mutilations que les Turcs leur font éprouver pour les moindres fautes. Les uns ont les joues marquées d'un fer chaud; les autres sont déchirés d'iucisions profondes sur la tête et les bras : ceux-là sont tailladés en losange, ou dégarnis d'oreilles; ceux-ci n'ont plus de langue, et ouvrant la bouche, ne profèrent que des sons inarticulés: presque tous sont chauves, et noircis comme des charbons par l'ardeur du soleil vertical d'Afrique, et consumés, desséchés par les travaux les plus durs de l'agriculture. Tous versent, à la vérité, des larmes de joie, en revoyant les murs de leur chère patrie; mais, hélas! ceux qui ont vieilli dans les chaînes, se trouvent étrangers dans son sein, et pour ainsi dire méconnus de leur mère. Semblables à des hommes d'un autre siècle ou d'un autre hémisphère, que devenir, que faire dans l'âge des besoins et de l'abandon des forces?..... Cessons de les plaindre, la charité des PP. de la Merci veille sur eux et protége leur existence. Ils accompagnent par-tout cette déplorable famille; l'aspect de tant de misères émeut tous les cœurs; on profite des courts momens où la pitié se manifeste; et avant que ces précieuses larmes qui coulent soient séchées, on demande, on sollicite, on arrache des largesses qui, préparant des ressources aux infirmes et aux vieillards, les sauvent du désespoir, et leur font donner mille bénédictions à leurs Rédempteurs.

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'au moment où cette procession si tragique se forme au milieu du cours, la foule est innombrable, les fenêtres de toutes les belles maisons élevées et symétrisées par le Puget, offrent le coup d'œil le plus curieux, le plus étonpant. L'humanité, la générosité, toutes les vertus qui ennoblissent l'homme, brillent sur tous les fronts; et la moitié des spectateurs, n'y pouvant tenir, se livrent tout franchement au plaisir si doux de verser des larmes d'attendrissement,

sans autre embarras que de les essuyer.

J'aime trop ma patrie pour vous décrire ici l'étrange procession qui jadis attirait à Aix tant de curieux aux approches de la Fête-Dieu. Si l'on veut en connaître à fond les détails et les mystères, on peut consulter le savant ouvrage de M. Grégoire. Ces pitoyables folies, ce monstrueux mélange du profane et du sacré, de la mythologie et de la bible, insultait à la province, ou plutôt à la ville qui les a tolérées si long-temps.

Mais afin que vous n'y perdiez pas, je vais vous retracer un autre spectacle que le même jour de la Fête-Dieu ramène tous les ans sur les quais de nos ports, et l'appareil pompeux de ce beau jour, qui continue le jeudi suivant, satisfera tout autrement votre imagination. La mienne me retrace vivement ce que j'ai jadis admiré; je le

revois encore.

Dès le matin, tous les navires qui sont dans le port arborent leurs flammes et leurs pavillons; les quais sont balayés, arrosés, et semés de fleurs; les marins ont pris leur habit de fête, leur gilet de coutil bleu et leur bonnet rouge de Tunis; ils ne travaillent pas, ils se reposent, ils fument. Voici à-peu-près la marche et l'ordonnance de la procession. Toutes les confréries, rangées sous leur bannière, marchent au bruit des tambourins et des galoubets. Celle des jardiniers est sur-tout remarquable par les phénomènes potagers que chaque membre tàche de faire éclore pour décorer son

cierge: ce sont des fleurs rares, des artichauts monstrueux, des poires précoces, des nids d'oiseaux,

de brillans coquillages.

Plusieurs centaines de jeunes filles vêtues de blanc, parées de fleurs, ceintes de rubans frais, défilent deux à deux en chantant des pseaumes, et ressemblent de loin à de beaux lis parmi les arbustes fleuris d'un parterre. La symétrie leur

prête un nouvel éclat.

Viennent cent groupes de petits ensans habillés en abbés, en anges, en bergers conduisant des agneaux; la plupart représentent les diverses histoires du vieux Testament. Les acteurs sont précédés et suivis d'une légion de Lévites vêtus d'aubes blanches, et tout chamarrés de rubans, lesquels portent des corbeilles de fleurs et en font voler des

nuages.

Les corps religieux de tous les ordres, les bras croisés, suivent à pas lents de longues files de pénitens de toutes les couleurs. On y distingue ceux de la Miséricorde, que le vœu public rappelle dans toutes nos villes pour le soulagement et la consolation des prisonniers. Ces étendards qui flottent déployés, ces brillantes oriflammes, ces guidons, ces panonceaux, ces riches bannières brodées en or, peintes souvent par de grands maîtres, meublent le port d'une façon très-pittoresque, et semblent le disputer d'éclat et de magnificence aux mille pavillons qu'étalent les navires. Tels parurent sans doute nos bords fameux, lorsque les Français couraient en foule à Marseille, et s'embarquaient follement pour aller conquérir des contrées dont la possession était si indifférente à la vraie gloire de ce Christianisme dont vous peignez si bien le Génie.

Une élite des bouchers de Marseille assiste à cette éternelle procession, conduisant un gros bœuf couronné de guirlandes, et couvert d'un tapis sur lequel est assis un petit enfant de cinq à six ans; il a pour tout habit une peau de mouton, et tient une banderole de la main gauche : c'est, dit-on, une représentation de St. Jean-Baptiste.

Enfin, le Clergé paraît, les encensoirs partent en mesure, des nuages d'encens s'élèvent en tourbillonnant dans les airs parfumés; tous les clochers carillonnent, les bourdons sonnent en volée, et le canon sert d'intermède aux chants religieux de

cette innombrable multitude.

Mais c'est sur-tout lorsque la procession entière se déploie sur le port; c'est lorsqu'on voit sur tous les tillacs les matelots à genoux, tête nue, courbés, les mains jointes, ou tendues vers le dais qui marche et s'avance majestueusement, porté entre le corps de ville et les Ministres des autels ; c'est lorsque la foule qui remplit les quais en longs essaims, frappée par cet ordre imposant, faisant trève à sa pétulance naturelle, se recueille, s'agenouille, et ose contempler d'un œil respectueux la superbe ordonnance de ce cortége; c'est enfin lorsque le Pange, entonné au reposoir, est lentement chanté par le peuple, et répété au loin sur les vaisseaux par les équipages; c'est alors que ce beau et grand spectacle, prenant de l'unité, inspire je ne sais quelle religieuse extase, imprime à l'ame un respect profond, et porte dans les veines le frémissement que fait éprouver l'approche de la Divinité.

Plus d'une fois, même dans ma première jeunesse, j'ai senti couler de mes yeux des larmes involontaires à la vue de ce tableau dont le sujet et les accessoires flattaient mes sens, s'emparaient de mon cœur, et me commandaient l'admiration. Mon esprit était atterré dans ce recueillement général, qui, tenant abaissés tous les fronts, lorsque les cloches et les bouches à feu discontinuaient leurs salves bruyantes, ne laissait plus régner autour de nous qu'un vaste silence. Après le salut que le célébrant donne au peuple prosterné, un vivat général perce les nues, et ce cri du patriotisme et de l'amour, vient à propos mêler une sensation délicieuse à la grave impression du premier moment.

C'est ainsi que le culte en Provence parle encore à l'imagination, la plus dominante de nos facultés. Faut-il s'étonner que les cœurs y soient plus vivement religieux, et que nous ayons vu naître

les plus grands orateurs sacrés?

C'est à vous, peintre, poëte, orateur et vrai philosophe, à vous dont l'immortel et délicieux ouvrage porte à-la-fois l'empreinte de tant de savoir et d'une inspiration si sublime; c'est à vous de décrire ces pompes chrétiennes dans la capitale qui en fut le berceau. Opposez au triomphe de Paul Emile, celui du Pontife sacré qui repoussait, comme par le pouvoir d'un Dieu, ces conquérans barbares qui se précipitaient sur Rome pour venger l'univers. Ne vous arrêtez pas sur cette Rome extérieure, couverte de tant de débris et de souvenirs; pénétrez dans la Rome souterraine où éclatèrent tant de vertus, où sont ensevelis tant de martyrs, et où gisent les pierres vraiment précieuses qui servent de fondement à la cité de Dieu, à cette cité divine qu'aperçut Saint Jean, que décrivit l'Evêque d'Hippone, dont Pascal devinait l'ordonnance et le vrai beau idéal, et dont enfin le Génie

 $\mathbf{R}$ 

du Christianisme a démontré le grand et majestueux ensemble avec ce charme inexprimable qui semblait ne pouvoir appartenir qu'au seul Fénélon.

L'Auteur des Soirées provençales et de la Morale en action.

### FÊTE-DIEU DE LYON.

(Fragment d'un Article de M. de Chateaubriand, inséré dans le Mercure.)

N'EN doutons point, ce culte insensé, cette folie de la croix, dont une superbe sagesse nous annonçait la chute prochaine, va renaître avec une nouvelle force; la palme de la religon croit toujours à l'égal des pleurs que répandent les chrétiens, comme l'herbe des champs reverdit dans une terre nouvellement arrosée. C'était une insigne erreur de croire que l'évangile était détruit, parce qu'il n'était plus défendu par les heureux du monde. La puissance du christianisme est dans la cabane du pauvre, et sa base est aussi durable que la misère de l'homme, sur laquelle elle est appuyée. «L'Eglise, dit Bossuet (dans un passage qu'on croirait échappé à la tendresse de Fénélon, s'il n'avait un tour plus original et plus élevé), l'Eglise est fille du Tout-Puissant: mais son Père, qui la soutient au-dedans, l'abandonne souvent aux persécuteurs; et à l'exemple de Jesus-Christ, elle est obligée de crier dans son agonie : Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'avez-vous délaissée (1)? Son époux est le plus puissant, comme le plus beau et le plus parfait de tous les enfans des hommes (2); mais elle n'a entendu sa voix agréable, elle n'a joui de sa douce et désirable présence qu'un moment (3). Tout d'un coup il a pris la fuite avec une course rapide; et plus vite qu'un faon de biche, il s'est élevé au-dessus des plus hautes montagnes (4). Semblable à une épouse désolée, l'Eglise ne fait que gémir; et le chant de la tourterelle délaissée (5) est dans sa bouche. Enfin elle est étrangère et comme errante sur la terre, où elle vient recueillir les enfans de Dieu sous ses ailes; et le monde, qui s'efforce de les lui ravir, ne cesse de traverser son pélerinage. » (6)

Il peut le traverser ce pélerinage, mais non pas l'empêcher de s'accomplir. Si l'auteur de cet article n'en n'eût pas été persuadé d'avance, il en serait maintenant convaincu par la scène qui se passe sous ses yeux (7). Quelle est cette puissance

<sup>(1)</sup> Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?

<sup>(2)</sup> Speciosus formá præ filiis hominum. Psal. XLIV, 3.

<sup>(3)</sup> Amicus sponsi stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi. John . iij, 29.

<sup>(4)</sup> Fuge, dilecte mi, et assimilare capreæ, hinnuloque cervorum super montes eromatum. Cant. viij, 14.

<sup>(5)</sup> Vox turturis audita est in terrá nostrá. Cant. ij, 12.

<sup>(6)</sup> Orais. fun. de M. le Tel.

<sup>(7)</sup> L'auteur écrivait ceci à Lyon, le jour de la Fête-Dien.

extraordinaire qui promène ces cent mille chrétiens sur ces ruines? Par quel prodige la Croix reparaîtelle en triomphe dans cette même cité où naguère une dérision horrible la traînait dans la fange ou le sang? D'où renaît cette solennité proscrite? Ouel chant de miséricorde a remplacé si soudainement le bruit du canon et les cris des chrétiens foudroyés? Sont-ce les pères, les mères, les frères, les sœurs, les enfans de ces victimes qui prient pour les ennemis de la foi, et que vous voyez à genoux de toutes parts aux fenêtres de ces maisons délabrées, et sur les monceaux de pierres où le sang des martyrs fume encore? Ces collines chargées de monastères, non moins religieux, parce qu'ils sont déserts; ces deux fleuves où la cendre des confesseurs de Jesus-Christ a si souvent été jetée; tous ces lieux consacrés par les premiers pas du christianisme dans les Gaules; cette grotte de St. Pothin, ces catacombes d'Irenée, n'ont point vu de plus grands miracles que celui qui s'opère aujourd'hui. Si en 1793, au moment des mitraillades de Lyon, lorsqu'on démolissait les temples et que l'on massacrait les prêtres, lorsqu'on promenait dans les rues un âne chargé des ornemens sacrés, et que le bourreau armé de sa hache, accompagnait cette digne pompe de la raison; si un homme eût dit alors : « Avant que dix ans se soient écoulés, un archevêque de Lyon portera publiquement le Saint Sacrement dans ces mêmes lieux; il sera accompagné d'un nombreux clergé; des hommes de tout âge et de toutes professions, suivront et précéderont la pompe, avec des fleurs et des flambeaux; ces soldats trompés, que l'on a armés contre la religion, paraîtront dans cette fête pour la protéger. » Si un homme, disons-nous, eût tenu

un pareil langage, il eût passé pour un visionnaire; et pourtant cet homme n'eût pas dit encore toute la vérité. La veille même de cette pompe, plus de dix mille chrétiens ont voulu recevoir le sceau de la foi. Le prélat de cette grande église a paru au milieu d'une foule immense qui lui demandait un sacrement bien précieux dans les temps d'épreuve, puisqu'il donne la force de confesser l'évangile. Et ce n'est pas tout encore : des diacres ont été ordonnés, des prêtres ont été sacrés. Dira-t-on que les nouveaux pasteurs cherchent la gloire et la fortune? Où sont les bénéfices qui les attendent, les honneurs qui peuvent les dédommager des travaux qu'exige leur ministère? Une chétive pension alimentaire, quelque presbytère à moitié ruiné, ou un réduit obscur, fruit de la charité des fidèles: voilà tout ce qui leur est promis. Il faut encore qu'ils comptent sur les calomnies, sur les dénonciations, sur les dégoûts de toute espèce : disons plus, si un homme tout-puissant retirait sa main aujourd'hui, demain le philosophisme livrerait les prêtres au glaive de la tolérance, ou rouvrirait pour eux les philantropiques déserts de la Guyane. Ah! lorsque ces enfans d'Aaron sont tombés la face contre terre; lorsque l'archevêque, debout devant l'autel, étendant les mains sur les lévites prosternés, a prononcé ces paroles, accipe juguin Domini, la force de ces mots a pénétré tous les cœurs et rempli tous les yeux de larmes; ils l'ont accepté le joug du Seigneur, ils le trouveront d'autant plus léger, onus ejus leve, que les hommes cherchent à l'appesantir. Ainsi, malgré les prédictions des oracles du siècle, malgré les progrès de l'esprit humain, l'Eglise croît et se perpétue, selon l'oracle bien plus certain de celui

qui l'a fondée; et quels que soient les orages qui peuvent encore l'assiéger, elle triomphera des lumières des sophistes, comme elle a triomphé des ténèbres des barbares.

CHATEAUBRIAND.

# IMITATIONS EN VERS,

PRÉCÉDÉES

# D'UNE ÉPITRE

A M. DE CHATEAUBRIAND.

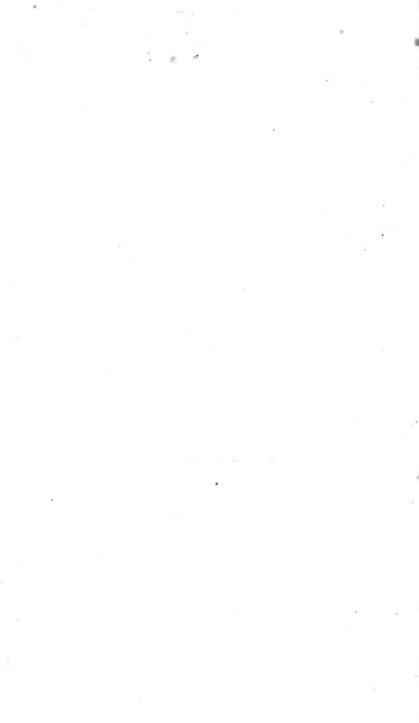

# ÉPITRE

#### A M. DE CHATEAUBRIAND.

O roi de qui la plume élégante et bardie
Prête à la vérité tout l'éclat du génie;
Toi qui dans tes écrits pleins de verve et de fœu,
Des affronts de l'athée as su venger ton Dieu,
Noble Chateaubriand, permets que mon offrande
Aux lauriers de ton front ajoute une guirlande.
Je sais que de ma voix les timides essais
S'efforceraient en vain d'augmenter tes succès:
Mais en as-tu besoin? Déjà la renommée
Vante par-tout ton nom à l'Europe charmée;
De tes rares talens chacun connaît le prix,
Et ta gloire est par-tout où l'on voit tes écrits.

Garde donc de penser que j'aille, en cet ouvrage, D'un vil adulateur emprunter le langage, Déisier ton nom, t'élever des autels, Et te faire l'objet du culte des mortels: Ma voix, dans l'art des vers encor faible et novice, Ignore comme on peut employer l'artisce; Et si, pour te louer, il m'eût fallu mentir, A garder le silence on m'eût vu consentir.

Du siècle qui n'est plus, interrogeons la cendre; Mais à flétrir son nom gardons-nous de descendre.

Comme on voit le soleil, ce monarque des mondes, A l'approche du soir s'incliner vers les ondes, Des forêts et des monts colorer le penchant, Et de ses feux encore embràser le couchant; Tel Louis, atteignant la vieillesse glacée, Conservait les débris de sa gloire passée, Et de la royauté déposant le fardeau, Grand par ses souvenirs, descendait au tombeau. Turenne n'était plus; mais, rival de sa gloire, Villars, sous nos drapeaux, ramenait la victoire, Et Denain avait vu du haut de ses remparts L'Anglais épouvanté s'enfuir de toutes parts. Corneille avait fini sa brillante carrière, Melpomène aux douleurs se livrait toute entière; Mais Rousseau, n'écoutant que ses nobles transports, Enfantait chaque jour de plus brillans accords, Et savait allier, dans son heureuse audace, La harpe de David à la lyre d'Horace. Fénélon, sage aimable, et rival de Nestor, Instruisait Télémaque aux leçons de Mentor; Bossuet adressait, dans sa mâle éloquence, A l'ombre de Condé les regrets de la France, Et dans nos temples saints sa redoutable voix, Au nom seul du Seigneur faisait trembler les Rois : Fléchier, moins énergique et non moins plein de charmes, Sur Turenne au tombeau faisait verser des larmes; Et lorsqu'en des instans de regrets et de deuil, Les Chrétiens, de Louis entouraient le cercueil, Quand la nef des lieux saints répétait leurs cantiques, Massillon écoutait ces chœurs mélancoliques. Et sa voix s'animant à ce lugubre chant, Faisait tonner ces mote : Chrétiens, Dien seul est grand.

Mais bientôt tout marqua la triste décadence Qui déjà menaçait les beaux jours de la France; Le sceptre vint tomber dans les mains d'un enfant, Et pour le soutenir, on nomma le Régent..... Le Régent!..... avec lui la licence effrontée, Sur le tròne des Rois semblait être montée; De titres et d'honneurs le vice revêtu, Par son faste honteux insultait la vertu;
Les coupables semblaient orgueilleux de leurs crimes,
Pour compter leurs succès, ils comptaient leurs victimes:
On ne vit plus alors que d'indignes flatteurs,
D'un ministre odieux, làches imitateurs;
La vertu ne fut plus qu'une sotte faiblesse;
L'impudence devint la suprême sagesse;
De la nature même on outragea les droits;
Des ministres du ciel on méconnut la voix;
Et bientôt entraînant une foule servile,
Les vices de la Cour infectèrent la ville.

Des écarts si nombreux, de si honteux forfaits, Amenèrent bientôt de plus tristes effets. D'un Dieu juste et sévère on craignait la vengeance, Du Monarque des cieux on nia l'existence, Et pour se dérober à son bras tout-puissant Le Crime à son secours appela le Néant: Le Néant vint régner sur la terre égarée. Et la Religion s'enfuit désespérée; L'Athéisme à ses lois asservit l'univers. On vit Dieu sans ministre et ses temples déserts: Ainsi que notre corps, notre ame fut mortelle, Et la nuit du tombeau fut la nuit éternelle. Le vice sans terreur à son dernier instant Appelait à grands cris, le Néant! le Néant! Et la triste vertu dont les longues souffrances Avaient trop acheté de justes récompenses, Cherchant dans l'avenir un espoir consolant, N'entendait que ces mots, le Néant! le Néant!

Tel fut des mœurs du temps le résultat funeste; Aux siècles à venir un siècle entier l'atteste: On redoutait un Dieu justement irrité, Et la corruption causa l'impiété. Tout de la vérité conjura la ruine.

Apôtres déclarés d'une vaine doctrine, S'élevèrent bientôt de subtils discoureurs, Qui, s'honorant entr'eux du beau nom de penseurs, Et prêchant l'athéisme en leurs nombreux ouvrages, Du mal déjà naissant accrurent les ravages : Par des sophismes vains, ces auteurs dangereux Des lecteurs abusés fascinèrent les yeux : L'Esprit d'Helvétius passa pour un miracle; Diderot fut un dieu , Condorcet un oracle. Raynal, le lourd Raynal, dans ses pesans écrits. A force de grands mots aveugla les esprits; Ce fracas foudroyant d'hyperboles glacées, Ces déclamations sans mesure entassées . Tout ce grand appareil séduisit les lecteurs. Et Raynal fut bientôt au rang des grands auteurs. Voltaire, dont le nom était cher au Parnasse, Oui non loin de Racine occupait une place, -Voltaire sut voiler ses erreurs avec art, Et de la raillerie aiguisa le poignard; Un blasphème plaisant ne fut plus un blasphème, Et Moïse et David, et Jesus et Dieu même, Tout devint le sujet d'un bon mot criminel, Et chacun mit sa gloire à braver l'Eternel.

Cependant au milieu de cette secte impure Qui souillait ses talens en servant l'imposture, Quelques hommes restaient, dont la sage raison Respectait l'Evangile et la Religion. Montesquieu proclama qu'elle était nécessaire, Et reconnut du Christ le sacré caractère: Buffon dans ses écrits ne l'insulta jamais; Rousseau prenait plaisir à vanter ses bienfaits; Et si l'erreur souvent égara son génie, Sa bonne foi du moins ne fut point démentie; Un système odieux ne fut jamais le sien, Si son esprit doutait, son cœur était chrétien.

Néanmoins l'athéisme exerçait ses ravages, L'erreur se propageait sur de lointains rivages; Son domaine naissant s'étendait tous les jours; Elle parlait au peuple, et régnait dans les Cours: Bientôt de ses fureurs on ressentit l'atteinte: La vertu fut sans force, et le vice sans crainte; Du pouvoir souverain l'on méprisa les droits : Qui brava l'Eternel, peut bien braver les rois. Louis, trop vertueux pour soupçonner le crime, Devint de sa bonté la première victime; Trop faible sur le trône, il fut grand dans les fers, Et sa gloire naquit au milieu des revers. A ce malheureux Prince on arracha la vie; Les monstres triomphaient leur atroce furie Fit du peuple français un peuple de bourreaux, Et le Dien de ces temps fut le Dien des tombeaux. De morts et de débris les campagnes couvertes, Les peuples désolés, et les villes désertes, Et le père et le fils percés des mêmes coups, Et la veuve pleurant sur le corps d'un époux, Et de faibles enfans redemandant leurs pères, Et les cris furieux de bourreaux sanguinaires, Monstres enorgueillis des maux qu'ils avaient faits, Voilà le siècle impie, et voilà ses forfaits! France, ces cruautés ont souillé ton histoire, Leur affreux souvenir obscurcira ta gloire!

Toi-même dans ces jours d'opprobre et de douleur, Noble Chateaubriand, tu connus le malheur: Proscrit et fugitif de rivage en rivage, Jouet infortuné des vents et de l'orage, Tu portais tes chagrins en de lointains climats, Près du Meschacebé tu promenais tes pas; Fatigué des ennuis de ta triste existence, Aux rives de l'Ohio tu demandais la France; Et lorsqu'un voyageur, aux bords américains, Des malheureux Français te contait les destins. Invoquant du Seigneur la justice éternelle, Tu plaignais ta patrie, et tu priais pour elle! L'Amérique souvent a vu couler tes pleurs, Le désert fut souvent témoin de tes douleurs: C'est là que, te livrant à la mélancolie, Tu rèvais tristement aux chagrins de ta vie; La cataracte au loin jaillissait dans les airs, Sa voix allait roulant dans les vastes déserts: L'astre errant de la nuit éclairait la savane, Et l'Indien fugitif, chassé de sa cabane, De Chactas avec toi pleurant le triste sort, Te contait ses malheurs, ses vertus et sa mort. Tu nous as répété ces chants pleins de tendresse, Où des fils de l'exil se peignait la tristesse; Le désert me semblait s'animer à ta voix. J'errais avec Chactas sous l'ombrage des bois, Je souffrais de ses maux, de ceux de son amante; Quand ils étaient heureux, mon ame était contente. J'étais prés d'Atala dans ses derniers instans, J'ai vu la jeune fleur tomber avant le temps; D'un amant sans espoir j'ai senti la souffrance, J'ai suivi le convoi dans un morne silence, J'ai, près de son tombeau, chanté l'hymne de mort, Du malheureux Chactas j'ai partagé le sort, J'ai cru perdre avec lui le bonheur de ma vie, Et ma main a cherché celle de mon amie.

O toi qui sais si bien le secret d'enchanter,
Dans tes nobles travaux ne va pas t'arrêter;
Heureux Chateaubriand, écrivain plein de charmes,
Ton silence trop long causerait des alarmes,
Parle encor du Seigneur aux Chretiens attendris:
Qui pourrait être impie en lisant tes écrits?

# IMITATIONS.

Ī.

(Génie du Christianisme, Part. I, livre V, ehap. VI, in-8.0, 1809, tome I.er, pag. 201.)

Enfin avec quel soin et quel zele nouveau Ses parens à voler forment le jeune oiseau! C'est aux heures du soir, lorsque dans la nature Tout est repos, fraicheur, et parfum, et verdure; L'adolescent ravi de ce bel horizon. S'agite dans son nid devenu sa prison, Il sort, et, balancé sur la branche pliante, Il hésite, il essaye une aile encor tremblante: Le couple en voltigeant provoque son essor, Gourmande sa frayeur, l'appelle, et vole encor: Enfin il se hasarde, et déployant ses ailes, Non sans crainte, il se fie à ses plumes nouvelles. L'air reçoit ce doux poids; il touche le gazon; Les parens enchantés répètent la leçon. D'une aile moins novice, alors le jeune élève S'enhardit, prend l'essor, s'abat et se relève; Enfin, sùr de sa force et plus audacieux, Il part: tout est fini, tous se font leurs adieux, Et l'instinct dénouant la chaîne mutuelle, Un nouveau nœud commence une race nouvelle.

Delille, les trois Règnes, chant VIII.

# II.

(Génie du Christianisme, Part. I, livre V, chap. XII, in-8.°, 1809, tom. I.er, pag. 240 et suiv.)

Cependant le soleil, sur les ondes calmées, Touche de l'horizon les bornes enflammées; Son disque étincelant, qui semble s'arrêter, Revêt de pourpre et d'or les flots qu'il va quitter; Il s'éloigne, et Vesper commençant sa carrière Mêle au jour qui s'éteint sa timide lumière. J'entends l'airain pieux, dont les sons éclatans Appellent la prière et divisent le temps. Pour la seconde fois, le nautonnier fidèle, Adorant à genoux la puissance éternelle, Dès que l'astre du soir a brillé dans les airs, Adresse l'hymne sainte au Dieu de l'univers; A l'Etre universel, impénétrable, immense, Qui sur l'azur des flots, dans leur vaste silence, A la foi des humains qui lui porte ses vœux, Apparaît plus terrible et plus majestueux. Entre l'homme et le ciel, sur des mers sans rivages, Un prêtre en cheveux blancs conjure les orages; Son zèle des nochers adoucit les travaux, Epure leur hommage et console leurs maux.

- « Dieu créateur ! dit-il , toi dont les mains fécondes
- » Dans les champs de l'espace ont suspendu les mondes;
- » Dieu des vents et des mers, dont l'œil conservateur
- » De l'océan qui gronde arrête la fureur,
- » Et d'un regard chargé de tes ordres sublimes
- » Suit un frêle vaisseau flottant sur ses abymes,
- » Que peuvent devant toi nos travaux incertains?

» Dica!

- » Dieu! que sont les mortels sons tes puissantes mains?
- » Hélas! de tous nos arts la fragile science,
- » Le courage affermi , la froide expérience ,
- » N'ont pas d'un fol orgueil séduit notre raison :
- » Nos modestes succès rendent gloire à ton nom:
- » Par des vœux plus pressans nos alarmes t'implorent;
- » Bénis, Dieu paternel! tes enfans qui t'adorent;
- » Rends-les à leur patrie, à ton culte, à ta loi;
- » La force et la vertu ne viennent que de toi;
- » Daigne remplir nos cœurs; éloigne la tempête;
- » Que le sombre ouragan se dissipe et s'arrête
- » Devant ces pavillons qui te sont consacrés;
- » Et qu'un jour nos drapeaux, par toi-même illustrés,
- » Aux doutes de l'orgueil opposant nos exemples,
- » Appellent le respect et la foi dans tes temples. »

Il dit, et prie encor; ses chants consolateurs
D'espérance et d'amour pénètrent tons les cœurs:
O spectacle touchant, ravissantes images!
Tandis que, l'œil fixé sur un ciel sans nuages,
Du prêtre, dont la voix semble enchaîner les vents,
Les nautonniers émus répètent les accens,
Le couchant a brillé d'une clarté plus pure;
L'océan de ses flots apaise le murmure;
Et seule, interrompant ce calme solennel,
La prière s'élève anx pieds de l'Eternel.

NAVIGATION, chant VIII, 1. re édit. pag. 286, t. II.

### III.

(Génie du Christianisme, Atala. Tome III, pag. 202 et suiv.)

Livre aux vents alisés ton rapide vaisseau. Sur les fertiles bords d'un monde encor nouveau, Dès qu'ils auront poussé tes voiles frémissantes, Descends, et, traversant ces villes florissantes, Où, sur des monceaux d'or l'Européen assis Vend ce sol étranger que ses aits ont conquis, Avide observateur, va dans la solitude De la Nature alors faire ta seule étude: Visite la Floride et ses champs fortunés: Dans ces riches déserts que ses mains ont ornés, Vierge auguste et sévère, elle offre en ses ouvrages De plus màles beautés, des grâces plus sauvages, L'impénétrables bois, des monts prodigieux, De plus vives couleurs, un jour plus radieux. S'élançant des hauteurs d'un roc inaccessible, Comme une vaste mer, la cataracte horrible Tombe, en poussant au loin d'effrayantes clameurs, Et, frappant les rochers qu'ébranlent ses fureurs, En tourbillons d'écume, en vapeurs ondoyantes, S'élève et rejaillit sur ses rives bruyantes. Ailleurs, dans les forêts, sous l'azur d'un beau ciel, Règne un profond silence, un calme universel; Au milieu de ce calme, à l'oreille ravie, Je ne sais quelle donce et lointaine harmonie Semble encor murmurer dans l'épaisseur des bois: On dirait des esprits les gémissantes voix ; L'étranger s'égarant sons ces bocages sombres, Alors que le jour meurt et que naissent les ombres, Admire ce silence et ces vagues concerts,

Et le parfum des fleurs, et la fraicheur des airs. Des fleuves, des torrens roi puissant et terrible, Le grand Meschacebé, quelquefois plus paisible, Promène en ces beaux lieux pompeusement ses eaux; Ose alors parcourir, en glissant sur les flots, La campagne brillante où, dans ses chants sublimes, De l'amour, du devoir, égarant deux victimes, Chateaubriand peignit leurs ardeurs, leurs tourmens, Et la fleur des déserts flétrie en son printemps. Ces sites, dont, cent fois, te charma la peinture, Les voilà: déroulant ses tapis de verdure. Ici, sous un ciel pur, la savane à tes yeux S'étend vers l'horizon, et se perd dans les cienx; Sans, chefs et sans pasteurs, exempts d'inquiétudes, D'innombrables troupeaux, enfans des solitudes, Errent sur les gazons ou nagent dans les eaux. Là le fleuve, coulant à travers des coteaux, Baigne des bords couverts d'éclatans paysages; Snr ses rives l'on voit des fleurs et des ombrages ; On entend dans les bois de confuses clameurs: Mariant leurs parfums, leurs formes, leurs couleurs, Suspendus sur les eaux, groupés sur les montagnes, Mille arbres différens, dans ces riches campagnes, Charmeront tes regards : sur leurs dômes épais Le bean magnolia, noble roi des forêts, Lève son front paré de roses virginales; Balance mollement aux brises matinales, Le palmiste, élançant sa flèche dans les airs, Seul partage avec lui l'empire des d'serts. Le colibri doré sur les fleurs étincelle ; La colombe gémit : tout s'unit, tout s'appelle, Dans les bois, dans les prés, dans les airs, sur les caux. La liane flexible, entourant les rameaux, Ici tombe en festons qu'un vent léger balance;

Onelquefois s'égarant, d'arbre en arbre s'élance, Court, s'abaisse, s'élève, et mêle à leurs couleurs Des chaînes de verdure et des voûtes de fleurs. Le fleuve cependant poursuit sa course immense: Tantôt roulant ses flots dans un profond silence, Réfléchit, doucement agité par les vents, Les arbres, les rochers, les nuages errans; Tantôt entre deux monts précipitant ses ondes , Fait éclater sa voix sous leurs voûtes profondes; Sort, d'écume, de fange et de débris convert; De ses flots débordés inonde le désert; Arrose cent climats peuplés ou solitaires; Et portant dans ses eaux cent fleuves tributaires, Vers l'océan jaloux s'avance avec fierté; Ose du dieu surpris braver la majesté; Et du flux impuissant brisant les faibles chaînes, Semble entrer, en vainqueur, dans ses vastes domaines.

M. J. B... DE ST-VICTOR. ( Le Voyage du poëte.)

## IV.

### (Génie du Christianisme, Tome I.", page 261.)

Voici d'autres tableaux peut-être encor plus doux : Celle que féconda le baiser d'un époux, Sourit à son enfant d'un sourire ineffable; Près du nid des oiseaux, aux branches de l'érable, Suspend de son berceau le mobile appareil, Et demande aux zéphyrs de hâter son sommeil. Plus loin, sous ce gazon qu'une eau limpide arrose, D'un autre nouveau-né la dépouille repose: Sa mère inconsolable y revient chaque jour Pleurer la tendre fleur ravie à son amour,

La fleur qui fit sa joie et fut son espérance; S'assied près de la tombe, y dépose en silence Le lis suave et pur, les perles du maïs, Et du lait maternel arrose les débris. Elle s'éloigne; alors, au tombeau solitaire, Viênt l'épouse nouvelle, avide d'être mère, Et qui croit recueillir, en respirant les fleurs, La jeune ame mêlée à leurs douces odeurs.

M. J. B... DE ST-VICTOR. ( Le Voyage du poête.)

### $\mathbf{V}_{\cdot}$

# (Génie du Christianisme, Atala. Tom. III, p. 227.)

Dirai-je des Natchés la tristesse touchante? Combien de leur douleur l'heureux instinct m'enchante! Là, d'un fils qui n'est plus la tendre mère en deuil A des rameaux voisins vient pendre le cercueil. Eh! quel soin pouvait mieux consoler sa jeune ombre? Au lieu d'être enfermé dans la demeure sombre, Suspendu sur la terre et regardant les cieux, Quoique mort, des vivans il attire les yeux. Là, souvent sous le fils vient reposer le père; Là, ses sœurs en pleurant accompagnent leur mère; L'oiseau vient y chanter, l'arbre y verse des fleurs, Lui prête son abri , l'embeaume de ses pleurs ; Des premiers feux du jour sa tombe se colore; Les doux zéphyrs du soir, le doux vent de l'aurore Balancent mollement ce précieux fardeau, Et sa tombe riante est encore un berceau: De l'amour maternel illusion touchante.

Delille, Imagination, chant VII.

# VI.

### (Génie du Christianisme, ut suprà.)

Que des Canadiens j'aime l'usage antique!
Près du torrent, au pied du coteau romantique,
Leur ame se nourrit du charme des douleurs;
Ils cultivent la tombe et l'arrosent de pleurs.
Un tendre souvenir, dans la saison nouvelle,
Vers cet enclos sacré doucement les rappelle.
Morne et silencieux, sur la terre étendu,
Le père croit revoir le fils qu'il a perdu.
Triste, les yeux fixés sur l'aride bruyère,
La mère adresse au ciel sa muette prière,
Et, sonpirant le nom de cet enfant chéri,
Répand sur son tombeau le lait qui l'eût nourri!

De son fils qui n'est plus, la plaintive Indienne Voit les vents balancer la tombe aérienne.

Mais le jour où l'enfant s'endort d'un long sommeil,
S'inclinant sur sa bouche, elle attend son réveil.
Quand le soleil trois fois a doré le nuage,
Elle lui forme un lit de fleurs et de feuillage,
Du catalpa flexible agite le rameau.....

Et ne s'aperçoit pas qu'elle berce un tombeau!

M. Millevoye (l'Amour maternel).

(279)

## VII.

#### SIX ROMANCES

#### IMITÉES D'ATALA.

#### CHANT NOCTURNE D'UN GUERRIER INDIEN.

Avant que le soleil commence sa carrière,
Je vais chanter le feu dont je brûle en secret:
Ma colombe m'attend, rêveuse, solitaire
Sur le rameau de la forêt.

Un collier transparent à son cou se balance, Ainsi que la rosée au calice des fleurs; Ce collier peint l'amour, la crainte, l'espérance, Dans ses trois diverses couleurs.

Et la rose et la perle embellissent ta bouche:
Ton seul regard soumet tous les cœurs attendris,
Mila; je vois ton sein! ah! permets que je touche
A deux jumeaux blancs comme lis.

Ah! si jamais un fils, couronnant ma tendresse, De la bonté du Ciel m'offre un gage nouveau; Des plus douces odeurs dans ma joyeuse ivresse Je parfumerai son berceau.

#### LE TOMBEAU DU NOUVEAU-NÉ.

Près d'un cercueil paré de lis, Une jeune et sensible mère Parlait en ces mots à son fils Mort en naissant à la lumière:

- « Tu jouis d'un heureux sommeil,
- » Mon fils, dans ton berceau d'argile.
- » Il n'est pour toi plus de réveil;
- » Ma plainte, hélas! est inutile. »

Ta destinée, à mon amour
Ne doit permettre aucun murmure.
A peine l'oiseau voit le jour
Qu'il lui faut chercher sa pâture.
De ses parens abandonné,
Triste jouet des vents contraires,
Dans le désert l'infortuné
Trouve bien des graines amères.

Tu ne seras pas déchiré
Des traits de l'humaine injustice;
Tu n'auras jamais respiré
Le soussle empoisonné du vice:
Ainsi, sans s'être épanoui,
Le bouton meurt dans le silence;
Son parsum expire avec lui,
Comme avec toi ton innocence.

Heureux qui meurt dans le berceau!
Combien il est digne d'envie!
Il emporte dans le tombeau
La première fleur de la vie.
Etranger aux plaintes, aux cris
Qu'arrache la douleur amère,
Il n'a connu que le souris
Et les doux baisers d'une mère.

#### LA PATRIE ABSENTE.

Heureux qui n'a pas vu l'étranger dans ses fêtes, Qui ne connaissant pas les secours dédaigneux, A toujours respiré, même au sein des tempêtes, L'air que respiraient ses aïeux!

La Nonpareille des Florides
Satisfaite dans ses forêts,
Ne quitte point ses eaux limpides,
Ses plantes, ses ombrages frais.
Sur sa retraite toujours belle
Le ciel brille toujours serein:
En d'autres climats aurait-elle
Un nid parfumé de jasmin?

#### Heureux, etc.

Errant sur la plage inconnue,
Le voyageur faible, attristé,
Au toit qui vient frapper sa vue
Demande l'hospitalité:
En vain au maître il rend les armes,
Le toit pour lui n'est point ouvert;
Le voyageur, l'œil tout en larmes,
Prend son arc et fuit au désert.

#### Heureux, etc.

Terre natale! quelle ivresse
Ton souvenir laisse en mon cœur!
Dans l'asile de la jeunesse
Pourquoi cherchai-je le bonheur?
Quel charme invite tous les êtres
A s'attacher à leur pays?
On y vit près de ses ancêtres,
On y meurt près de ses amis.

Heureux, etc.

#### L'HERMITE HOSPITALIER

Quels nuages hideux noircissent l'horizon? Le Ciel va-t-il punir les crimes de la terre? J'entends mugir au loin le fongueux aquilon; Je vois les puns fumans sous les coups de tonnerre.

Grand Dieu! de ta juste rigueur Sauve le pauvre voyageur!

Ainsi priait jadis un hermite pieux, Dans les sombres forêts terminant sa carrière. En même temps sa main propice aux malheureux, Agitait dans les airs sa cloche hospitalière;

> Il ouvrait sa grotte et son cœur Aux cris du pauvre voyageur.

Il sort: bientôt son chien aboie autour de lui; Le solitaire ému suit son guide fidèle: Deux amans égarés, sans secours, sans appui, Donnent au bon vieillard une force nouvelle. Je suis, dit-il avec douceur,

L'ami du pauvre voyageur.

O mes enfans, le Ciel par moi veut vous sauver; Venez, venez vous mettre à couvert de l'orage. Quel plaisir, ô mon Dieu! tu me fais éprouver! Comme ils ont dù souffrir dans ce désert sauvage!

Mais un céleste protecteur Prend soin du pauvre voyageur.

Ainsi dit le vieillard. La tremblante Atala, Avec Chactas, suivit le Chef de la prière: De son ame chrétienne un soupir s'exhala; Un vœu presque trahi l'occupait toute entière.

Ainsi, victime d'une erreur, S'égare un pauvre voyageur.

#### LES ADIEUX D'ATALA.

Toi dont la volonté sacrée Devait me servir de flambeau, Ma mère, à ta fille égarée Ouvre l'asile du tombeau. Mon cœur puni de sa faiblesse Obéit enfin à ta voix; S'il écoute encor la tendresse, Chactas, c'est la dernière fois.

Constant objet de ma pensée, Il faut pour jamais se quitter: Je sens sur ma langue glacée Mon ame à ce mot s'arrêter; L'amour plus fort que ma souffrance, Garde sur moi tout son pouvoir; Lui seul, lorsque ma mort s'avance, Me fait oublier mon devoir.

Du Dieu qu'ont adoré nos pères Reçois le signe révéré! En des temps, hélas! plus prospères Mon sein en fut toujours paré. Invoque en tes peines cruelles Ce Dieu juste qu'on doit bénir. Trop heureuse alors si tu mèles Une larme à mon souvenir!

Vieillard divin, qui me consoles
Par tes discours religieux,
Quels doux charmes ont tes paroles!
Elles m'ouvrent déjà les cieux.
C'est là que, sous de saints auspices,
L'hymen réunissant nos cœurs,
Nous comblera de ses délices.....
Adieu, Chactas..... Adieu, je meurs.
M. Vincent Daruty.

#### VEILLÉE FUNÉBRE.

Les sons lugubres de ma lyre Vont se mêler aux cris des oiseaux ténébreux.

La vierge du désert expire.

Cœurs tendres, vous plaindrez son destin malheureux.

Le front ceint d'une clarté pâle,

La lune s'est levée en ce moment d'horreur, Ainsi qu'une blanche vestale

Qui vient gémir en paix au tombeau de sa sœur.

L'ange de la mélancolie

Enchante la beauté dans les bras de la mort. Sensible Atala! douce amie!

Céleste illusion! il semble qu'elle dort.

Sur cette blancheur éclatante En filets délicats on voit l'azur s'enfuir;

C'est une rose pâlissante

Qu'on voit sur cette bouche et sourire et languir.

Auprès de ce sein immobile,

J'écoute, mais en vain, le souffle du sommeil. Chactas, l'espoir est inutile;

Amant de la beauté, n'attends plus son réveil.

La voix du pieux solitaire Pourra te consoler, il connut le malheur;

Entends son hymne funéraire,

Il te dit que nos jours passent comme une fleur.

Entends la colombe plaintive

Répondre à ta douleur en longs gémissemens.

Le nom du ciel et de la tombe Sort de tous les échos et de tous les torrens.

La terre antique, dès l'aurore,

Par les mains de Chactas qu'environne le deuil, Recoit l'amante qu'il adore;

Et la couche d'hymen est changée en cercueil.

### VIII.

#### LA FÊTE-DIEU.

(Génie du Christianisme, Part. IV, liv. I. er, ch. VII.)

Autrefois l'univers, esclave des faux dieux,
Leur offrait un hommage impur, grossier comme eux;
A des fètes sans mœurs la joie est sans noblesse.

Mais le culte des saints veut une sainte ivresse.
En d'affreux animaux les vices respectés,
Ne traînent point leur honte à nos solennités.
Le ciel en est le but; la piété, l'essence:
L'ombre seule du mal en fit bannir la danse.
Que le calme des sens honore bien les mœurs!
Dieu n'exige de nous que l'élan de nos cœurs,
Les mouvemens égaux de cette ame attendrie,
Que règle des vertus la paisible harmonie.
Quel jour le paganisme oppose-t-il au jour,
Marqué pour célébrer le nom du Dieu d'amour!

Aussitôt que l'éclat de l'aurore nouvelle,
Annonce de Jesus la lumière éternelle,
On étale des feux, et de l'or, et des fleurs.
De l'airain agité les joyeuses clameurs,
An temple étincelant d'un luxe magnifique,
Appellent des chrétiens la troupe pacifique.
Le signal est donné.... tout s'ébranle.... Mes yeux
Suivent avidement l'ordre majestueux.

Les corps des nations commencent à paraître, Chargés de ces tableaux où se font reconnaître
De leurs vastes tributs les défenseurs divins.
Je vois avec respect les reliques des Saints....
Les Saints!... Dien fit briller leur sagesse profonde;
Des panvres à leurs pieds voient les maîtres du monde.

Leçon qui n'appartient qu'au culte de Jesus! Ils n'avaient point d'aïeux; ils avaient des vertus. La croix s'élève et suit ces groupes populaires, Non plus signe touchant de douleurs salutaires, Signe aujourd'hui de paix, de joie et de bonheur, Signe cher aux humains, cher au Dieu rédempteur. Il fit souffrir celui qui s'avance avec gloire, Il servit à la mort, il sert à la victoire.

Du torrent, du rocher les tranquilles enfans, Sur une longue file arrivent à pas lents; Leur douce gravité, leurs habits monastiques, Donnent un souvenir de ces siècles antiques, Où la simplicité distinguait les mortels. L'église entière marche en des rangs solennels. Des prélats revêtus de la pourpre romaine; Paraissent protéger la triomphante chaîne.

Enfin apparaissant lui seul dans le lointain, Couvert de majesté, d'une tremblante main Le pontife soutient l'image radieuse Du Dieu qui, contemplant sa fête glorieuse, Brille à l'extrémité sous un superbe dais, Où recevant des vœux il répand des bienfaits, Et sur le peuple auguste il promène sa vue. L'éclairant d'un feu tendre, au bout d'une avenue, Tel parait le soleil sous un nuage d'or. Des enfans.... l'innocence est le premier trésor: Leur candeur adoucit l'éclat de ces merveilles. Ils sont doués de grâce ; ils offrent des corbeilles, Ils font voler des fleurs; on en voit quelques-uns, Ouvrir et présenter les vases des parfums. Tous semblent ressentir les ardeurs les plus vives. Au signal répété ces ames attentives. Simples comme les champs, pures comme le ciel, Se retournent.... leurs yeux ont fixé l'Éternel.....

Tous s'inclinent.... leurs mains d'aucun larcin souillées, Ont jeté sur ses pas les roses effeuillées. Le Christ est précédé de lévites pieux, Enfans pour la pudeur.... les uns tiennent des feux, Les autres fendent l'air de leurs urnes flottantes, Ou font fumer l'encens sur les flammes bràlantes.

David entonne un hymne au Dieu de l'univers;
Les cloches, les canons répondent aux concerts
Que soupire la foi le long des lignes saintes.
Ce bruit ne peut, mortels, vous inspirer des craintes;
Ce noble roulement salue un Dieu de paix,
Qui pour bénir son peuple a quitté son palais.
Par intervalles règne un sublime silence,
Et qui des grandes mers offre le calme immense;
Le pavé retentit..... des bataillons sacrés,
L'oreille n'entend plus que les pas mesurés.

Mais où va-t-il ce Roi pour qui tous les monarques Ont d'un zèle imposant multiplié les marques ? Où porte-t-il ses dons, en quel céleste lieu L'homme va-t-il poser la majesté de Dieu? Des arches de feuillage, et des tentes sienries, Présentent à Jesus des retraites chéries; Pour lui sont amassés les bienfaits du printemps, Et la rose a mêlé son odeur à l'encens. Il veut, comme à ce jour qu'il fit pour nos ancêtres, Des temples innocens, des asiles champêtres. Du pauvre précédé, suivi des potentats; Dieu, soutien du malheur, souverain des états, Voit des pleurs à sécher, des grâces à répandre. L'Etre le plus puissant est anssi le plus tendre. C'est entre la grandeur et la simplicité, Qu'il verse les rayons de sa divinité, Et se plaît à jonir d'une vaste conquête; Comme dans ce beau mois qu'il choisit pour sa fête,

Créateur des saisons, il s'expose à nos yeux, Entre les jours sereins et les jours orageux.

De nombreux citoyens l'ame est épanouie,
A l'aspect triomphal du Dieu de la patrie.
Le nouveau-né s'ément, lève un bras tremblotant,
Et dans Jesus vainqueur bénit Jesus enfant;
Et sous le poids des ans le mortel qui succombe,
Voit le trône du Christ et ne voit plus la tombe;
Pénétré tout à coup d'une heureuse chaleur,
Il paraît oublier et l'âge et la douleur,
Dans son cœur chaste coule une joie infinie,
Auprès du Dieu vivant il puise encor la vie.

La nature toujours s'unit avec la foi.
L'univers embelli se présente à son roi;
Il nous peint sa grandeur, exprime sa puissance,
Il est environné de sa magnificence;
Les vallons, les forêts sont remplis de ses biens,
Et tout est réuni par les plus doux liens.
Le berger de ses chants fait l'innocente épreuve,
Pas un oiseau se tait, pas une plante est veuve.
Le ciel verse la vie et la fécondité.
Voyez ce laboureur, riche de piété,
Suivre avec sa famille une pompe charmante;
Sa fête n'est point belle, elle est attendrissante.

Heureux l'homme qui, né dans un état obscur, A des bras vigoureux, un cœur sensible et pur, Et voit s'ouvrir, fidèle aux patrons de sa race, Sa glèbe à la rosée, et son ame à la grâce; De toutes les faveurs se voyant couronner, Sous ses propres vertus qui saura s'incliner, Comme chargé de grains, sous le poids qui le presse, Le chaume délicat modestement s'abaisse!

Par M. P... de Pr.

### IX.

(Génie du Christianisme, Partie IV, liv. I.er, chap. VIII.)

### LES ROGATIONS.

Les cloches du hameau, de leurs voix argentines, Remplissent les vallons et frappent les collines; Ceux-ci quittent leurs ceps, et ceux-là leurs guérets, Le bûcheron joyeux sort des vastes forêts; On ferme la chaumière; on arrive des plaines, On laisse les fuseaux, les brebis, les fontaines.

Ce jour est précieux; c'est la fête des champs. Les souhaits seront vifs et les transports touchans. Où les hommes sont purs, les pompes sont charmantes. Où vont-ils s'assembler? Des tombes verdoyantes Ont arrêté leurs pas..... Là dorment leurs aïeux, Là vient pour méditer, l'homme religieux Qui du sein de la mort voit naître l'espérance. Bientôt du lieu voisin tout le clergé s'avance, Un vieux Curé.... Ce nom où s'est perdu le sien Indique du troupeau le vigilant gardien. Placé près des défunts il en veille la cendre ; Aux confins de la vie il se met pour attendre Ceux qui viennent peupler l'empire des douleurs, Et ceux qui du trépas ont senti les faveurs. Ses biens ainsi que lui sont à côté des tombes. Des hêtres, une vigne, un puits, quelques colombes, De ce prêtre pieux voilà tous les trésors. Les vivans font souffrir ; il jouit près des morts.

5. T

De modestes présens, d'innocentes prémices, Pen de chose suffit au roi des sacrifices. Son au tel de son ame a la simplicité; Il connaît son devoir mieux que sa dignité. Il convoque le peuple à la porte du temple; C'est un père, un ami que le berger contemple; Que l'on écoute bien l'orateur qu'on chérit! Il fait signe, on se tait; il parle, on s'attendrit; Bénir est son emploi; prier est sa science, Et nommer ses enfans, voilà son éloquence.

A ses humbles discours répondent d'heureux chants, Aimable expression des plus beaux sentimens; Des prophètes sacrés c'est l'auguste délire, C'est le noble David qui touche encor sa lire. Par de modestes voix ces accens répétés, Me semblent recouvrer leurs antiques beautés.

L'étendard des vieux temps, à mon ame attendrie Rappelant les hauts faits de la chevalerie, La bannière des saints s'élève : à son aspect, Tous animés de foi, de zèle et de respect, S'avancent pèle-mèle.... on se presse, on voyage, Au milieu des parfums, sous un épais feuillage, Dans une large allée, en des chemins étroits, Coupés profondément par des chars villageois, Le long de l'aubépine où l'abeille bourdonne. On franchit tout obstacle, et chaque route est bonne. Ici j'entends siffler les merles attentifs, Là les jolis bouvreuils poussent leurs chants plaintifs; Le rossignol soupire au fond des verts boccages; Les ruisseaux, les zéphirs, les gazons les ombrages, De la saison riante éprouvent les douceurs; Et la nature entière est un bouquet de fleurs. Elle sourit.... la voix de ses amis l'enchante.

Ils suivent les replis de l'écharpe brillante
Dont Dieu vient de couvrir les vailons, les coteaux.
Les doux hôtes des champs sortent des blés nouveaux,
Ils ont des laboureurs entendu le cantique,
Et sans trop s'approcher voient la pompe rustique.
De nos vœux innocens les anges sont témoins;
Toujours neus les voyons aider à nos besoins;
Honorons-les toujours. Ces bienfaisans génies
Protégent les moissons, les fruits, les fleurs, les pluies.
Puissent-ils m'inspirer, ces habitans des cieux,
Les sons les plus charmans, des sons aussi purs qu'eux!

La troupe triomphante enfin rentre au village, Et chacun bien content retourne à son ouvrage. Sur nos grains nous prions le Seigneur de veiller, Dieu nous fera jouir; mais il faut travailler. L'espérance s'eveille et la force s'augmente Quand on s'est appuyé sur cette main puissante Qui mène les soleils, dirige les saisons, Répand sur l'univers les principes féconds, Disperse du midi les brûlantes haleines, Et du ciel réchauffé nous ouvre les fontaines. Des bienfaits de ce Dieu gardons le souvenir, il est beau de l'aimer, et doux de le bénir.

Astre mystérieux dans un mois enchanteur,
La lune vient verser sa tremblante lueur.
D'un sentiment profond qui pourrait se défendre?
Dans la terre l'on croit de toutes parts entendre
Les germes sourdre, croître et se développer.
L'oreille est attentive.... elle se sent frapper
Par des sons inconnus sortant d'un calme immense.
L'esprit est subjugué; l'ame s'élève et pense,
Embrasse avidement de songes séducteurs.
Chastes illusions! Ce sont les divins chœurs
De ces anges des champs, ces bénignes pensées,
Promettant la chaleur, les vents et les rosées.
Leur voix.... du rossignol les soupirs inégaux,
Montent vers les vieillards assis près des tombeaux.

Par M. P... de PR...

## X.

(Génie du Christianisme, Partie IV, liv. I.", chap. VII et VIII, tom. IV, pag. 34 et 38.)

### LA FÉTE-DIEU DANS UN HAMEAU. (1)

#### PQÊME.

Quand du brûlant cancer les fécondes chaleurs
Jaunissent les moissons et colorent les fleurs,
Belle de tous ses dons la brillante nature
Revêt avec orgueil l'éclat de sa parure;
Et l'Été sur son trône, au milien de sa cour,
Apparait, rayonnant de tous les feux du jour.
Dans les champs fortunés, qu'embellit sa présence,
Tout assure un plaisir ou promet l'abondance.
L'homme, rempli d'espoir, dans ces jours radieux,
Elève un chant d'amour vers la voute des cieux;
Et la Religion, se parant de guirlandes,
Au Roi de l'univers apporte ses offrandes.

Éloigné des cités, dans le calme des champs, O combien me charmaient ces hommages touchans! Ces lieux semblent porter à la reconnaissance.

<sup>(1)</sup> L'auteur de ce petit peëme avait traité ce sujet d'après ses propres idées, ou plutôt d'après celles que lui avait inspirées la vue d'une procession à C...... Quelques pensées, en petit nombre, se sont trouvées être celles que M. de Chateaubriand a exprimées. Cette pièce avait déjà paru dans le Mercure (N.º CCCLXIII, du 2 juillet 1708). La version que nous donnons ici, contient quelques additions qui nous ont été communiquées par l'auteur.

Tout d'un ciel bienfaisant y montre la puissance, Nos vœux y sont plus purs, tout y peint la candeur, Et la bouche y dit mieux ce qu'a senti le cœur. Le tableau séduisant de la pompe champètre, A mon œil enchanté semble encor apparaître; Je revois la douceur des fêtes des hameaux, Et cette heureuse image appelle mes pinceaux.

Déjà l'astre du jour, poursuivant sa carrière, Laissait tomber sur nous des torrens de lumière, Et dans un ciel d'azur s'avançait radieux. Près du temple, à l'entour des tombes des aveux. Qui, déponillant leur deuil, convertes de verdure, Semblaient de l'espérance accueillir la parure, Le hameau s'assemblait, en groupes séparé. O comme avec délice, en ce jour désiré, Il revoit tout l'éclat des fêtes solennelles, Que proscrivit l'athée et ses lois criminelles! Comme alors, éprouvant un plaisir enchanteur, La foule avec transport acqueillit son pasteur! Il allait revêtir ses parures sacrées, Dans un coupable oubli trop long-temps demeurées. Tel au trépas ravi, l'heureux convalescent Jette sur la nature un coup d'œil caressant; Tel l'antique pasteur, retrouvant sa patrie Aux plus doux sentimens ouvre une ame attendrie. Pendant nos jours de deuil et nos maux passagers, Dix ans d'exil, coulés sur des bords étrangers, Payèrent ses vertus et sur-tout son courage. Souvent il demandait sur un lointain rivage. L'Eglise, où du très-haut il chantait les faveurs, Où son discours sans art captivait tous les cœurs, Le jardin qu'il planta, ses amis de l'enfance, Son simple presbytère, et sa modeste aisance. Eh bien! il les revoit ces objets désirés;

Son âme oublie alors tous les maux endurés, Et malgré leurs rigueurs et son sort moins prospère, Il fait pétrir encor le pain de la misère.

Bientôt l'airain bruyant dans les airs entendu Annonca du départ le moment attendu. Le hameau s'avançait partagé sur deux files: Fuyez loin de ces lieux, faste brillant des villes: Là, ne se montraient pas ces tissus précieux: L'or, l'opale, l'azur n'y frappaient pas les yeux; Des bouquets sans parfum, enfans de l'imposture, N'y chargeaient point l'autel du Dieu de la nature: Et des puissans du jour l'orgueilleuse grandeur N'v venait point du luxe étaler la splendeur. Combien je préférais la pompe du village! Modeste, sans apprêts, et même un peu sauvage, Sa vue attendrissait le cœur religieux. D'abord des laboureurs, vieux enfans de ces lieux, Au front chauve attestant leur utile existence, Sans ordre s'avançaient et priaient en silence. Le cortége pieux, non loin à mes regards, Se montrait, précédé des sacrés étendards; Le feuillage bientôt le couvrit de son ombre. Dans un sentier profond, asyle frais et sombre, La foule se pressait sur les pas de son Dieu, Et de ses chants sacrés venait remplir ce lieu. Devant le Roi des rois, sous ces vertes feuillées, Les jeunes villageois de roses effeuillées Sur la terre à l'envi parsemaient les couleurs; Et, mêlant son parfum à celui de ces fleurs, L'encens, qui de Saba fit l'antique opulence, Comme un nuage au loin qui dans l'air se balance, S'élevait lentement et planait sur les champs. Aux voix des laboureurs entremêlant leurs chants, Les oiseaux s'unissaient à ces pompes rustiques;

Et de son palais d'or embrasant les portiques, Le soleil couronné d'une immense splendeur Sur ces arbres touffus arrétait son ardeur.

J'aimais, j'aimais à voir ce peuple des villages Sous la feuille des bois, ainsi qu'aux premiers àges, Célébrant l'Eternel et lui portant ses vœux. Ils ne demandaient pas, ces hommes vertueux, L'éclat de nos palais, le luxe de nos villes, Et nos plaisirs bruyans et nos grandeurs serviles.

- » Bénissez, disaient-ils, nos troupeaux et nos blés:
- » Que nos enfans, un jour près de nous rassemblés,
- » Sur l'hiver de nos ans répandent quelques charmes;
- » Que leur destin jamais ne provoque nos larmes;
- » Et simples dans nos goûts, heureux d'être chéris,
- » Toujours de nos vergers que nos cœurs soient épris. »

De sa pompe sacrée, alors la troupe sainte Du modeste hameau vient réjouir l'enceinte. Quel spectacle touchant s'offrait à mes regards! Retenus par les ans quelques faibles vieillards, Adorant l'Eternel au seuil de leurs chaumières. Regrettaient leurs printemps et leurs forces premières. Consolez-vous, vieillards: vos champs fertilisés, Vos jours laborieux dans les travaux usés, Votre ame qui, toujours fermée à la vengeance Consola le malheur, accueillit l'indigence. De l'asyle des cieux vous promet la douceur. Mais déjà tout ici vous offre le bonheur; Vos fils, à votre aspect redoublant d'allégresse, D'un sourire d'amour charment votre vieillesse : Ce sourire d'amour a calmé vos douleurs. Au retour de la fête, au déclin des chaleurs, Alors que l'horison moins brûlant et plus sombre, Se bordera de pourpre, avant-coureur de l'ombre,

Et que le vent du soir glissera dans les bois, Ils viendront, réunis devant vos humbles toits, De l'amour fihal épuiser les délices; Leurs jeux s'embelliront sous vos heureux auspices, Et du vieux patriarche, en ces jours enchantés, Vous croirez retrouver les douces voluptés: . Je vous quitte: la fête à la suivre m'engage.

Non loin, couvert de lierre et rembruni par l'age Un chêne yénérable étendait ses rameaux. Là, dès le point du jour, les vierges des hameaux Elevaient sous son ombre un trône de verdure: La mousse en longs festons en formait la bordure, Le lys, aux deux côtés, balancait sa blancheur. Et la rose, en bouquet, y montrait sa fraîcheur: L'Eternel, sur ce trone orné par l'innocence, Devait quelques instans reposer sa puissance. A l'aspect de ces lieux, je sentais dans mon cœur Couler d'un calme pur la secrette donceur Et ma pensée alors tranquille et solitaire, Pour un monde meilleur abandonnait la terre. Alors, faisant cesser ce calme solennel, Le hameau lentement environna l'autel. Avec quel saint respect le pasteur du village Seul, et foulant les fleurs qui couvrent son passage, Porte le Roi des rois et l'élève à nos yeux, Sous l'emblême immortel d'un pain mystérieux! La foule, tout-à-coup prosternée en silence, Du Roi de l'univers adora la présence. Chacun crut que son Dieu descendait dans son cœur, Non ce maître irrité, ce monarque vengeur, Qui doit, au dernier jour, s'armant d'un front sévère, Au fracas de la foudre apparaître à la terre, Et, juge sans pardon, au monde épouvanté De ses arrêts divins proclamer l'équité;

Mais un Dieu, tempérant tout l'éclat dont il brille, Tel qu'un père adoré se montre à sa famille, A cueillant l'infortune, et portant dans les cœurs L'espoir d'un meilleur soit et l'oubli des douleurs.

Vers le séjour antique où se plaît la prière, Le hameau dirigeait sa modeste bannière. Quel groupe harmonieux, marchant confusément, Non loin du dais sacré se montre en ce moment? J'aperçois, de respect et d'amour entourées Les mères du hameau, de leurs enfans parées. Tout sourit à leurs yeux dans ce jour de bonheur, Et leurs yeux laissent voir les plaisirs de leur cœur. Là, de jeunes beautés, d'un lin blanc revêtues, Unissant à l'envi leurs grâces ingénues, Semblent à l'œil charmé reproduire en ce jonr Ces anges embellis d'innocence et d'amour. Toutes suivaient le Dieu que fétait la nature: Leur voix comme leur cœur ignorait l'imposture : La piété fidelle, aux charmes si touchans, Par leur bouche exhalait la douceur de ses chants; Et, portés dans les airs jusqu'aux divins portiques, Ces chants semblaient s'unir aux célestes cantiques.

Bientôt du temple saint le cortége pieux En foule vint remplir les murs religieux; Et bientôt commença l'auguste sacrifice: Ce mystère d'amour qui rend le ciel propice, Qui peut même des morts abréger la douleur, Des pompes de ce jour termina la splendeur.

M. Philippe de Larenaudière.

# DÉFENSE

DU

# GÉNIE DU CHRISTIANISME, PAR L'AUTEUR.

### AVIS.

On sent bien que les Critiques dont il est question dans la Défense, ne sont pas ceux qui ont mis de la décence ou de la bonne foi dans leurs censures: à ceux-là je ne dois que des remercîmens.

# DÉFENSE

DU

## GÉNIE DU CHRISTIANISME.

L n'y a peut-être qu'une réponse noble pour un auteur attaqué, le silence. C'est le plus sûr moyen de s'honorêr dans l'opinion publique.

Si un livre est bon, la critique tombe; s'il est

mauvais, l'apologie ne le justifie pas.

Convaincu de ces vérités, l'auteur du Génie du Christianisme s'était promis de ne jamais répondre aux critiques. Jusqu'à présent il avait tenu sa résolution.

Il a supporté sans orgueil et sans découragement les éloges et les insultes : les premiers sont souvent prodigués à la médiocrité, les secondes

au mérite.

Il a vu avec indifférence certains critiques passer de l'injure à la calomnie, soit qu'ils aient pris le silence de l'auteur pour du mépris, soit qu'ils n'aient pu lui pardonner l'offense qu'ils lui avaient faite en vain.

Les honnêtes gens vont donc demander pourquoi l'auteur rompt le silence, pourquoi il s'é-

carte de la règle qu'il s'était prescrite?

Parce qu'il est visible que sous prétexte d'atta-

quer l'auteur, on veut maintenant anéantir le

peu de bien qu'a pu faire l'ouvrage.

Parce que ce n'est ni sa personne ni ses talens vrais ou supposés que l'auteur va défendre, mais le livre lui-même; et ce livre, il ne le défendra pas comme ouvrage lilléraire, mais comme ou-

vrage religieux.

Le Génie du Christianisme a été reçu du public avec quelque indulgence. A ce symptôme d'un changement dans l'opinion, l'esprit de sophisme s'est alarmé, il a cru voir s'approcher le terme de sa trop longue faveur. Il a eu recours à toutes les armes, il a pris tous les déguisemens, jusqu'à se couvrir du manteau de la religion, pour frapper un livre écrit en faveur de cette religion mème.

Il n'est donc plus permis à l'auteur de se taire. Le même esprit qui lui a inspiré son livre, le force aujourd'hui à le défendre. Il est assez clair que les Critiques dont il est question dans cette défense, n'ont pas été de bonne foi dans leur censure : ils ont feint de se méprendre sur le but de l'ouvrage; ils ont crié à la profanation; ils se sont donné garde de voir que l'auteur ne parlait de la grandeur, de la beauté, de la poésie même du christianisme, que parce qu'on ne parlait, depuis cinquante ans, que de la petitesse, du ridicule et de la barbarie de cette religion. Quand il aura développé les raisons qui lui ont fait entreprendre son ouvrage, quand il aura désigné l'espèce de lecteurs à qui cet ouvrage est particulièrement adressé, il espère qu'on cessera de méconnaître ses intentions et l'objet de son travail. L'auteur ne croit pas pouvoir donner une plus grande preuve de son dévouement à la cause qu'il a défendue, qu'en répondant aujourd'hui à des Critiques, malgré la répugnance qu'il s'est toujours sentie pour ces controverses.

Il va considérer le sujet, le plan et les détails

du Génie du Christianisme.

### SUJET DE L'OUVRAGE.

On a d'abord demandé si l'auteur avait le droit de faire cet ouvrage.

Cette question est sérieuse ou dérisoire. Si elle est sérieuse, le Critique ne se montre pas fort

instruit de son sujet.

Qui ne sait que dans les temps difficiles, tout chrétien est prêtre et confesseur de Jesus-Christ (1)? La plupart des apologies de la religion chrétienne ont été écrites par des laïques. Aristide, saint Justin, Minucius Felix, Arnobe et Lactance étaient-ils prètres? Il est probable que saint Prosper ne fut jamais engagé dans l'état ecclésiastique; cependant il défendit la foi contre les erreurs des sémi - pélagiens; l'église cite tous les jours ses ouvrages à l'appui de sa doctrine. Quand Nestorius débita son hérésie, il fut combattu par Eusèbe, depuis évêque de Dorylée, mais qui n'était alors qu'un simple avocat. Origène n'avait point encore reçu les Ordres, lorsqu'il expliqua l'Ecriture dans la Palestine, à la sollicitation même des prélats de cette province. Démétrius, Evèque d'Alexandrie, qui était jaloux d'Origène, se plaignit de ces discours comme d'une nouveauté : Alexandre, évêque de Jérusalem, et Théoctiste de Césarée, répondirent « que c'était une coutume ancienne et générale dans l'Eglise,

<sup>(1)</sup> S. Hieron. Dial. c. Lucif.

de voir des évêques se servir indifféremment de ceux qui avaient de la piété et quelque talent pour la parole. » Tous les siècles offrent les mêmes exemples. Quand Pascal entreprit sa sublime apológie du christianisme, quand la Bruyère écrivit si éloquemment contre les Esprits - forts, quand Leibnitz défendit les principaux dogmes de la foi, quand Newton donna son explication d'un livre saint, quand Montesquieu fit ses beaux chapitres de l'Esprit des Lois, en faveur du culte évangélique, a-t-on demandé s'ils étaient prètres? Des poètes même ont mêlé leur voix à la voix de ces puissans Apologistes, et le fils de Racine a défendu en vers harmonieux, la religion qui avait inspiré Athalie à son père.

Mais si jamais de simples laïques ont dû prendre en main cette cause sacrée, c'est sans doute dans l'espèce d'apologie que l'auteur du Génie du Christianisme a embrassée; genre de défense que commandait impérieusement le genre d'attaque, et qui (vu l'esprit des temps) était peut-être le seul dont on pût se promettre quelque succès. En effet, une pareille apologie ne devait être entreprise que par un laïque. Un ecclésiastique n'aurait pu, sans blesser toutes les convenances, considérer la religion dans ses rapports purement humains, et lire, pour les réfuter, tant de satires calomnieuses, de libelles impies, et de romans obscènes.

Disons la vérité : les Critiques qui ont fait cette objection, en connaissaient bien la frivolité, mais ils espéraient s'opposer, par cette voie détournée, aux bons effets qui pouvaient résulter du livre. Ils voulaient faire naître des doutes sur la compétence de l'auteur, afin de diviser l'opinion et

d'effrayer

d'effrayer des personnes simples qui peuvent se laisser tromper à l'apparente bonne foi d'une critique. Que les consciences timorées se rassurent; ou plutôt qu'elles examinent bien, avant de s'alarmer, si ces censeurs scrupuleux qui accusent l'auteur de porter la main à l'encensoir, qui montrent une si grande tendresse, de si vives inquiétudes pour la religion, ne seraient point des hommes connus par leur mépris ou leur indifférence pour elle. Quelle dérision! Tales sunt hominum mentes.

La seconde objection que l'on fait au Génie du Christianisme, a le même but que la première, mais elle est plus dangereuse, parce qu'elle tend à confondre toutes les idées, à obscurcir une chose fort claire, et sur-tout à faire prendre le change au lecteur, sur le véritable objet du livre.

Les mêmes Critiques, toujours zélés pour la

prospérité de la religion, disent:

« On ne doit pas parler de la religion sous les rapports purement humains, ni considérer ses beautés littéraires et poétiques. C'est nuire à la religion mème, c'est en ravaler la dignité, c'est toucher au voile du sanctuaire, c'est profaner l'arche sainte, etc. etc. Pourquoi l'auteur ne s'estil pas contenté d'employer les raisonnemens de la théologie? Pourquoi ne s'est-il pas servi de cette logique sévère qui ne met que des idées saines dans la tête des enfans, confirme dans la foi le chrétien, édifie le prètre et satisfait le docteur? »

Cette objection est pour ainsi dire la seule que fassent les Critiques; elle est la base de toutes leurs censures, soit qu'ils parlent du sujet, du plan ou des détails de l'ouvrage. Ils ne veulent

jamais entrer dans l'esprit de l'auteur; en sorte qu'il peut leur dire : « On croirait que le critique a juré de n'ètre jamais au fait de l'état de la question, et de n'entendre pas un seul des passages qu'il attaque. » (1)

Toute la force de l'argument, quant à la der-

nière partie de l'objection, se réduit à ceci:

« L'auteur a voulu considérer le christianisme dans ses relations avec la poésie, les beaux-arts, l'éloquence, la littérature : il a voulu montrer en outre tout ce que les hommes doivent à cette religion, sous les rapports moraux, civils et politiques. Avec un tel projet, il n'a pas fait un livre de théologie; il n'a pas défendu ce qu'il ne voulait pas défendre; il ne s'est pas adressé à des lecteurs auxquels il ne voulait pas s'adresser; donc il est coupable d'avoir fait précisément ce qu'il voulait faire. »

Mais en supposant que l'auteur ait rempli son

but, devait-il chercher ce but?

Ceci ramène la première partie de l'objection, tant de fois répétée, qu'il ne faut pas envisager la religion sous le rapport de ces simples beautés humaines, morales, poétiques; c'est en ravaler la dignité, etc. etc.

L'auteur va tàcher d'éclaireir ce point principal de la question dans les paragraphes suivans.

I. D'abord, l'auteur u'attaque pas, il défend; il n'a pas cherché le but, le but lui a été offert; ceci change d'un seul coup l'état de la question, et fait tomber la critique. L'auteur ne vient pas vanter de propos délibéré une religion chérie, admirée et respectée de tous; mais une religion

<sup>(1)</sup> Montesquieu, Défense de l'Esprit des Lois.

haïe, méprisée et couverte de ridicule par les sophistes. Il n'y a pas de doute que le Génie du Christianisme eut été un ouvrage fort déplacé au siècle de Louis XIV; et le Critique qui observe que Massillon n'eût pas publié une pareille apologie, a dit une grande vérité. Certes, l'auteur n'aurait jamais songé à écrire son livre, s'il n'eût existé des poëmes, des romans, des livres de toutes les sortes, où le christianisme est exposé à la dérision des lecteurs. Mais, puisque ces poëmes, ces romans, ces livres existent, il est nécessaire d'arracher la religion aux sarcasmes de l'impiété: mais, puisqu'on a dit et écrit de toutes parts, que le christianisme est barbare, ridicule, ennemi des arts et du génie, il est essentiel de prouver qu'il n'est ni barbare, ni ridicule, ni ennemi des arts et du génie; et que ce qui semble petit, ignoble, de mauvais goût, sans charme et sans tendresse sous la plume du scandale, peut être grand, noble, simple, dramatique et divin sous la plume de l'homme religieux.

II. S'il n'est pas permis de défendre la religion, sous le rapport de sa beauté pour ainsi dire humaine; si l'on ne doit pas faire ses efforts pour empêcher le ridicule de s'attacher à ses institutions sublimes, il y aura donc toujours un côté de cette religion qui restera à découvert? Là tous les coups seront portés; là vous serez surpris sans défense; vous périrez par là. N'est-ce pas ce qui a déjà pensé vous arriver? N'est-ce pas avec des grotesques et des plaisanteries, que M. de Voltaire est parvenu à ébranler les bases même de la foi? Répondrez-vous par de la théologie et des syllogismes, à des contes licencieux et à des folies? Des argumentations en forme empêcheront-elles

un monde frivole d'être séduit par des vers piquans, ou écarté des autels par la crainte du ridicule? Ignorez-vous que chez la nation française, un bon mot, une impiété d'un tour agréable, felix culpa, ont plus de pouvoir que des volumes de raisonnement et de métaphysique? Persuadez à la jeunesse qu'un honnête homme peut être chrétien sans être un sot; ôtez-lui de l'esprit qu'il n'y a que des capucins et des imbécilles qui puissent croire à la religion, votre cause sera bientôt gagnée. Il sera temps alors, pour achever la victoire, de vous présenter avec des raisons théologiques; mais commencez par vous faire lire. Ce dont yous avez besoin d'abord, c'est d'un ouvrage religieux qui soit pour ainsi dire populaire. Vous voudriez conduire votre malade d'un seul trait au haut d'une montagne escarpée, et il peut à peine marcher! Montrez-lui donc à chaque pas des objets variés et agréables; permettez - lui de s'arrêter pour cueillir les fleurs qui s'offriront sur sa route, et, de repos en repos, il arrivera au sommet.

III. L'auteur n'a pas écrit seulement son apologie pour les écoliers, pour les chrétiens, pour les prêtres, pour les docteurs (1); il l'a écrite surtout pour les geus de lettres, et pour le monde. C'est ce qui a été dit plus haut, c'est ce qui est impliqué dans les deux derniers paragraphes. Si l'on

<sup>(1)</sup> Et pourtant ce ne sont ni les vrais chrétiens, ni les docteurs de Sorbonne, mais les philosophes (comme nous l'avons déjà dit), qui se montrent si scrupuleux sur l'ouvrage : c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Note de l'auteur.

Voyez ci-devant le jugement de M. l'abbé de Boulogne. Note des Editeurs.

ne part point de cette base, que l'on feigne toujours de méconnaître la classe de lecteurs à qui le Génie du Christianisme est particulièrement adressé, il est assez clair qu'on ne doit rien comprendre à l'ouvrage. Cet ouvrage a été fait pour être lu de l'homme de lettres le plus incrédule, du jeune homme le plus léger, avec la même facilité que le premier feuillette un livre impie, le second un roman dangereux. Vous voulez donc, s'écrient ces rigoristes si bien intentionnés pour la religion chrétienne, vous voulez donc faire de la religion une chose de mode? Eh! plût à Dieu qu'elle fût à la mode cette divine religion, dans ce sens que la mode est l'opinion du monde! Cela favoriserait peut-être, il est vrai, quelques hypocrisies particulières, mais il est certain, d'une autre part, que la morale publique y gagnerait. Le riche ne mettrait plus son amour - propre à corrompre le pauvre, le maître à pervertir le domestique, le père à donner des leçons d'athéisme à ses enfans; la pratique du culte mènerait à la croyance du dogme, et l'on verrait renaître, avec la piété, le siècle des mœurs et des vertus.

IV. M. de Voltaire, en attaquant le christianisme, connaissait trop bien les hommes, pour
ne pas chercher à s'emparer de cette opinion qu'on
appelle l'opinion du monde; aussi employa - t - il
tous les talens à faire une espèce de bon ton de
l'impiété. Il y réussit en rendant la religion ridicule aux yeux des gens frivoles. C'est ce ridicule
que l'auteur du Génie du Christianisme a cherché
à effacer; c'est le but de tout son travail, le but
qu'il ne faut jamais perdre de vue, si l'en veut
juger son ouvrage avec impartialité. Mais l'auteur
l'a-t-il effacé, ce ridicule? Ce n'est pas là la ques-

tion. Il faut demander : A-t-il fait tous ses efforts pour l'effacer? sachez-lui gré de ce qu'il a entrepris, non de ce qu'il a exécuté. Permitte divis cætera. Il ne défend rien de son livre, hors l'idée qui en fait la base. Considérer le christianisme dans ses rapports avec les sociétés humaines; montrer quel changement il a apporté dans la raison et les passions de l'homme, comment il a civilisé les peuples gothiques, comment il a modissé le génie des arts et des lettres, comment il a dirigé l'esprit et les mœurs des nations modernes; en un mot, découvrir tout ce que cette religion a de merveilleux dans ses relations poétiques, morales, politiques, historiques, etc., cela semblera toujours à l'auteur un des plus beaux sujets d'ouvrage que l'on puisse imaginer. Quant à la manière dont il a exécuté cet ouvrage, il l'abandonne à la critique.

V. Mais ce n'est pas ici le lieu d'affecter une modestic, toujours suspecte chez les auteurs modernes, qui ne trompe personne. La cause est trop grande, l'intérêt trop pressant, pour ne pas s'élever au-dessus de toutes les considérations de convenance et de respect humain. Or, si l'auteur compte le nombre des suffrages, et l'autorité de ces suffrages, il ne peut se persuader qu'il ait tout-à-fait manqué le but de son livre. Qu'on prenne un tableau impie, qu'on le place auprès d'un tableau religieux composé sur le même sujet et tiré du Génie du Christianisme, on ose avancer que ce dernier tableau, tout imparfait qu'il puisse être, affaiblira le dangereux effet du premier; tant a de force la simple vérité rapprochée du plus brillant mensonge! M. de Voltaire, par exemple, s'est souvent moqué des religieux; eh bien, mettez

auprès de ses burlesques peintures le morceau des Missions, celui où l'on peint les Ordres hospitaliers secourant le voyageur dans les déserts, le Chapitre où l'on voit des moines se consacrant aux hôpitaux, assistant les pestiférés dans les bagnes, ou accompagnant le criminel à l'échafaud: quelle ironie ne sera pas désarmée, quel sourire ne se convertira pas en larmes? Répondez aux reproches d'ignorance que l'on fait au culte des chrétiens, par les travaux immenses de ces religieux qui ont sauvé les manuscrits de l'antiquité; répondez aux accusations de mauvais goût et de barbarie, par les ouvrages de Bossuet et de Fénélon; opposez aux caricatures des saints et des anges, les effets sublimes du christianisme dans la partie dramatique de la poésie, dans l'éloquence et les beaux-arts, et dites si l'impression du ridicule pourra long-temps subsister? Quand l'auteur n'aurait fait que mettre à l'aise l'amour - propre des gens du monde; quand il n'aurait eu que le succès de dérouler sous les yeux d'un siècle incrédule, une série de tableaux religieux, sans dégoûter ce siècle, il croirait encore n'avoir pas été inutile à la cause de la religion.

VI. Pressés par cette vérité, qu'ils ont trop d'esprit pour ne pas sentir, et qui fait peut-ètre le motif secret de leurs alarmes, les critiques ont recours à un autre subterfuge. Ils disent : « Eh ? qui vous nie que le christianisme, comme toute autre religion, n'ait des beautés poétiques et morales, que ses cérémonies ne soient pompeuses, etc. » Qui le nie? vous, vous-mèmes qui naguère encore faisiez des choses saintes l'objet de vos moqueries; vous qui ne pouvant plus vous refuser à l'évidence des preuves, n'avez d'autre

ressource que de dire, que personne n'attaque ce que l'auteur défend. Vous avouez maintenant qu'il y a des choses excellentes dans les institutions monastiques; vous vous attendrissez sur les moines du S.-Bernard, sur les missionnaires du Paraguay, sur les filles de la Charité; vous confessez que les idées religieuses sont nécessaires aux effets dramatigues; que la morale de l'évangile, en opposant une barrière aux passions, en a tout-à-lafois épuré la flamme et redoublé l'énergie; vous reconnaissez que le christianisme a sauvé les lettres et les arts de l'inondation des barbares, que lui seul vous a transmis la langue et les écrits de Rome et de la Grèce; qu'il a fondé vos colléges, bâti ou embelli vos cités, modéré le despotisme de vos gouvernemens, rédigé vos lois civiles, adouci vos lois criminelles, policé et même défriché l'Europe moderne: conveniez-vous de tout cela avant la publication d'un ouvrage très-imparfait sans doute, mais qui pourtant a rassemblé sous un seul point de vue, ces importantes vérités?

VII. On a déjà fait remarquer la tendre sollicitude des Critiques pour la pureté de la religion; on devait donc s'attendre qu'ils se formaliseraient des deux épisodes que l'auteur a introduits dans son livre. Cette délicatesse des Critiques rentre dans la grande objection qu'ils ont fait valoir contre tout l'ouvrage, et elle se détruit par la réponse générale que l'on vient de faire à cette objection. Encore une fois, l'auteur a dû combattre des poëmes et des romans impies, avec des poëmes et des romans pieux; il s'est couvert des mêmes armes dont il voyait l'ennemi revêtu : c'était une conséquence naturelle et nécessaire du genre d'apologie qu'il avait choisi. Il a cherché

à donner l'exemple avec le précepte : dans la partie théorique de son ouvrage, il avait dit que la religion embellit notre existence, corrige les passions sans les éteindre, jette un intérêt singulier sur tous les sujets où elle est employée; il avait dit que sa doctrine et son culte se mêlent merveilleusement aux émotions du cœur et aux scènes de la nature, qu'elle est enfin la seule ressource dans les grands malheurs de la vie : il ne suffisait pas d'avancer toutcela, il fallait encore le prouver. C'est ce que l'auteur a essayé de faire dans les deux épisodes de son livre. Ces épisodes étaient en outre une amorce préparée à l'espèce de lecteurs pour qui l'ouvrage est spécialement écrit. L'auteur avait-il donc si mal connu le cœur humain, lorsqu'il a tendu ce piége innocent aux incrédules ? Et n'est-il pas probable que tel lecteur n'eût jamais ouvert le Génie du Christianisme, s'il n'y avait cherché René et Atala?

> Sai che la corre il mondo ove più versi Delle sue dolcezze il lusingher parnasso, E che'l verso, condito in molli versi, I più schivi alletando, ha persuaso.

VIII. Tout ce qu'un critique impartial qui veut entrer dans l'esprit de l'ouvrage, était en droit d'exiger de l'auteur, c'est que les épisodes de cet ouvrage eussent une tendance visible à faire aimer la religion et à en démontrer l'utilité. Or, la nécessité des cloîtres pour certains malheurs de la vie, et ceux-là même qui sont les plus grands, la puissance d'une religion qui peut seule fermer des plaies que tous les baumes de la terre ne sauraient guérir, ne sont-elles pas invinciblement prouvées dans l'histoire de René? L'auteur y combat en

outre le travers particulier des jeunes gens du siècle, le travers qui mène directement au suicide. C'est J. J. Rousseau qui introduisit le premier parmi nous ces rèveries si désastreuses et si coupables. En s'isolant des hommes, en s'abandonnant à ses songes, il a fait croire à une foule de jeunes gens, qu'il est beau de se jeter ainsi dans le vague de la vie. Le roman de Werther a développé depuis ce germe de poison. L'auteur du Génie du Christianisme, obligé de faire entrer dans le cadre de son apologie quelques tableaux pour l'imagination, a voulu dénoncer cette espèce de vice nouveau, et peindre les funestes conséquences de l'amour outré de la solitude. Les couvens offraient autrefois des retraites à ces ames contemplatives. que la nature appelle impérieusement aux méditations. Elles y trouvaient auprès de Dieu, de quoi remplir le vide qu'elles sentent en elles-mêmes. et souvent l'occasion d'exercer de rares et sublimes vertus. Mais, depuis la destruction des monastères et les progrès de l'incrédulité, on doit s'attendre à voir se multiplier au milieu de la société (comme il est arrivé en Angleterre), des espèces de solitaires tout-à-la-fois passionnés et philosophes, qui ne pouvant ni renoncer aux vices du siècle, ni aimer ce siècle, prendront la haine des hommes pour de l'élévation de génie, renonceront à tout devoir divin et humain, se nourriront à l'écart des plus vaines chimères, et se plongeront de plus en plus dans une misanthropie orgueilleuse qui les conduira à la folie, ou à la mort.

Afin d'inspirer plus d'éloignement pour ces rèveries criminelles, l'auteur a pensé qu'il devait prendre la punition de René dans le cercle de ces malheurs épouvantables qui appartiennent moins à l'individu qu'à la famille de l'homme, et que les anciens attribuaient à la fatalité. L'auteur eût choisi le sujet de Phèdre s'il n'eût été traité par Racine : il ne restait que celui d'Erope et de Thyeste (1) chez les Grecs, ou d'Amnon et de Thamar chez les Hébreux (2); et bien que ce sujet ait été aussi transporté sur notre scène (3), il est toutesois moins connu que le premier. Peutêtre aussi s'applique-t-il mieux au caractère que l'auteur a voulu peindre. En effet, les folles rêveries de René commencent le mal, et ses extravagances l'achèvent; par les premières, il égare l'imagination d'une faible femme; par les dernières, en voulant attenter à ses jours, il oblige cette infortunée à se réunir à lui : ainsi le malheur naît du sujet, et la punition sort de la faute.

Il ne restait qu'à sanctifier, par le christianisme, cette catastrophe empruntée à la-fois de l'antiquité païenne et de l'antiquité sacrée. L'auteur, même alors, n'eut pas tout à faire; car il trouva cette histoire presque naturalisée chrétienne dans une vieille ballade de Pélerin, que les paysans chantent encore dans plusieurs provinces (4). Ce n'est pas par les maximes répandues dans un ouvrage, mais par l'impression que cet ouvrage laisse au fond de l'ame, que l'on doit juger de sa moralité. Or,

<sup>(</sup>t) Sen. in Atr. et Th. Voyez aussi Canacé et Macareus, et Caune et Byblis dans les Métamorphoses et dans les Héroïdes d'Ovide. J'ai rejeté comme trop abominable le sujet de Myrra, qu'on retrouve encore dans celui de Loth et de ses filles.

<sup>(2)</sup> Reg. 13, 14.

<sup>(3)</sup> Dans l'Abufar de M. Ducis.

<sup>(4)</sup> C'est le chevalier des Landes, Malheureux chevalier, etc.

la sorte d'épouvante et de mystère qui règnent dans l'épisode de René, serre et contriste le cœur sans y exciter d'émotion criminelle. Il ne faut pas perdre de vue qu'Amélie meurt heureuse et guérie, et que René finit misérablement. Ainsi, le vrai coupable est puni, tandis que sa trop faible victime, remettant son ame blessée entre les mains de celui qui retourne le malade sur sa couche, sent renaître une joie ineffable du fond même des tristesses de son cœur. Au reste, le discours du père Souël ne laisse aucun doute sur le but et les mo-

ralités religieuses de l'histoire de René.

IX. A l'égard d'Atala, on en a tant fait de commentaires, qu'il serait superflu de s'y arrêter. On se contentera d'observer que les critiques qui ont jugé le plus sévèrement cette histoire, ont reconnu toutefois qu'elle faisait aimer la religion chrétienne, et cela sussit à l'auteur. En vain s'appesantirait-on sur quelques tableaux; il n'en semble pas moins vrai que le public a vu sans trop de peine le vieux Missionnaire, tout prêtre qu'il est, et qu'il a aimé dans cet épisode indien, la description des cérémonies de notre culte. C'est Atala qui a annoncé, et qui peut-être a fait lire le Génie du Christianisme; cette Sauvage a réveillé, dans un certain monde, les idées chrétiennes, et rapporté pour ce monde, la religion du père Aubry, des déserts où elle était exilée.

X. Au reste, cette idée d'appeler l'imagination au secours des principes religieux, n'est pas nouvelle. N'avons-nous pas eu de nos jours le Comte de Valmont ou les Egaremens de la raison? Le P. Marin, minime, n'a-t-il pas cherché à introduire les vérités chrétiennes dans les cœurs incrédules, en les faisant entrer déguisées sous les voiles de

la fiction (1)? Plus anciennement encore Pierre Camus, évêque de Belley, prélat connu par l'austerité de ses mœurs, écrivit une foule de romans pieux (2), pour combattre l'influence des romans d'Urfé. Il y a bien plus; ce fut S. François de Sales lui-même, qui lui conseilla d'entreprendre ce genre d'Apologie, par pitié pour les gens du monde, et pour les rappeler à la religion, en la leur présentant sous des ornemens qu'ils connaissaient. Ainsi Paul se rendait faible avec les faibles pour gagner les faibles (3). Ceux qui condamnent l'auteur voudraient donc qu'il eût été plus scrupuleux que l'auteur du comte de Valmont, que le père Marin, que Pierre Camus, que saint François de Sales, qu'Héliodore (4), évêque de Trica, qu'Amyot (5), grand - aumônier de France, ou qu'un autre prélat sameux, qui, pour donner des leçons de vertu à un prince, et à un prince chrétien, n'a pas craint de représenter le trouble des passions avec autant de vérité que d'énergie? Il est vrai que les Faidyt et les Guendeville reprochèrent aussi à Fénélon la peinture des amours

<sup>(1)</sup> Nous avons de lui dix romans pieux fort répandus: Adélaide de Vitzburi, ou la pieuse Pensionnaire; Virginie, ou la Vierge chrétienne; le Baron de Van-Hesden, ou la République des Incrédules; Farfalla, ou la Comédienne convertie, etc.

<sup>(2)</sup> Dorothée, Alcine, Daphnide, Hyacinthe, etc.

<sup>(3)</sup> I. Cor. 9, 22.

<sup>(4)</sup> Auteur de Théagène et Chariclée. On sait que l'histoire ridicule, rapportée par Nicéphore au sujet de ce roman, est dénuée de toute vérité; Socrate, Phocius et les autres auteurs, ne disent pas un mot de la prétendue déposition de l'évéque de Trica.

<sup>(5)</sup> Traducteur de Théagene et Chariclée, et de Daphnis et, Chloé.

d'Eucharis, mais leurs critiques sont aujourd'hui oubliées (\*): le Télémaque est devenu un livre classique entre les mains de la jeunesse; personne ne songe plus à faire un crime à l'archevèque de Cambrai, d'avoir voulu guérir les passions par le tableau du désordre des passions; pas plus qu'on ne reproche à S. Augustin et à S. Jérôme, d'avoir peint si vivement leurs propres faiblesses, et les charmes de l'amour.

XI. Mais ces censeurs qui savent tout, sans doute, puisqu'ils jugent l'auteur de si haut, ontils réellement cru que cette manière de défendre la religion, en la rendant douce et touchante pour le cœur, en la parant même des charmes de la poésie, fût une chose si inouie, si extraordinaire? « Oui oserait dire, s'écrie S. Augustin, que la vérité doit demeurer désarmée contre le mensonge, et qu'il sera permis aux ennemis de la foi; d'effrayer les fidèles par des paroles fortes, et de les réjouir par des rencontres d'esprit agréables; mais que les catholiques ne doivent écrire qu'avec une froideur de style qui endorme les lecteurs?» C'est un sévère disciple de Port-Royal qui traduit ce passage de S. Augustin; c'est Pascal lui-même; et il ajoute à l'endroit cité (1), « qu'il y a deux choses dans les vérités de notre religion, une beauté divine qui les rend aimables, et une sainte majesté qui les rend vénérables. » Pour démontrer que les preuves rigoureuses ne sont pas toujours celles qu'on doit employer en matière de religion, il dit ailleurs (dans ses Pensées) que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point (2).

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-après la note A.

<sup>(1)</sup> Letires Provinciales, lettre onz., p. 154-98. (2) Pensées de Pascal, chap. XXVIII, p. 179.

Le grand Arnauld, chef de cette école austère du christianisme, combat à son tour (1) l'académicien du Bois, qui prétendait aussi qu'on ne doit pas faire servir l'éloquence humaine à prouver les vérités de la religion. Ramsay, dans sa vie de Fénélon, parlant du traité de l'existence de Dieu par cet illustre prélat, observe « que M. de Cambrai savait que la plaie de la plupart de ceux qui doutent, vient, non de leur esprit, mais de leur cœur, et qu'il faut donc répandre par-tout des sentimens pour toucher, pour intéresser, pour saisir le cœur (2). » Raymond de Sébonde a laissé un ouvrage écrit à-peu-près dans les mêmes vues que le Génie du Christianisme; Montaigne a pris la défense de cet auteur, contre ceux qui avancent que les chrétiens se font tort de vouloir appuyer leur créance par des raisons humaines (3). « Cest la foy seule, ajoute Montaigne, qui embrasse vivement et certainement les hauts mystères de notre religion. Mais ce n'est pas à dire que ce ne soit une très-belle et très-louable entreprise d'accommoder encore au service de notre foy les outils naturels et humains que Dieu nous a donnez.... Il n'est occupation ny desseins plus dignes d'un homme chrétien, que de viser par tous ses estudes et pensemens à embellir, estendre et amplifier la vérité de sa créance. » (4)

L'auteur ne finirait point s'il voulait citer tous

<sup>· (1)</sup> Dans son petit traité intitulé : Réflexions sur l'éloquence des Prédicateurs.

<sup>(2)</sup> Hist. de la vie de Fénélon , p. 193.

<sup>(3)</sup> Essais de Montaigne, tom. IV, Liv. II, chapit. 12, pag. 172.

<sup>(4)</sup> Id. ib. p. 173-4.

les écrivains qui ont été de son opinion, sur la nécessité de rendre la religion aimable, et tous les livres où l'imagination, les beaux-arts et la poésie ont été employés comme un moyen d'arriver à ce but. Un ordre tout entier de religieux connus par leur piété, leur aménité et leur science du monde, s'est occupé pendant plusieurs siècles de cette unique idée. Ah! sans doute aucun genre d'éloquence ne peut être interdit à cette sagesse, qui ouvre la bouche des muets (1), et qui rend diserte la langue des petits enfans. Il nous reste une lettre de saint Jérôme, où ce père se justifie d'avoir employé l'érudition païenne à la défense de la doctrine des chrétiens (\*). Saint Ambroise eùt-il donné saint Augustin à l'Eglise, s'il n'eût fait usage de tous les charmes de l'élocution? « Augustin, encore tout enchanté de l'éloquence profane, dit Rollin, ne cherchait, dans les prédications de saint Ambroise, que les agrémens du discours, et non la solidité des choses; mais il n'était pas en son pouvoir de faire cette séparation. » Et n'est-ce pas sur les ailes de l'imagination, que saint Augustin s'est élevé à son tour jusqu'à la Cité de Dieu? Ce Père ne fait point de difficulté de dire, qu'on doit ravir aux païens leur éloquence, en leur laissant leurs mensonges, afin de l'appliquer à la prédication de l'évangile, comme Israël emporta l'or des Egyptiens, sans toucher à leurs idoles, pour en embellir l'arche sainte (2). C'était une vérité si unanimement re-

<sup>(1)</sup> Sapientia aperuit os mutorum, et linguas infantium fecit disertas.

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-après la note B.
(2) De Doctr. chr., lib. 2, n. 7.

connue des Pères, qu'il est bon d'appeler l'imagination au secours des idées religieuses, que ces saints hommes ont été jusqu'à penser que Dieu s'était servi de la poétique philosophie de Platon, pour amener l'esprit humain à la croyance

des dogmes du christianisme.

XII. Mais il y a un fait historique, qui prouve invinciblement la méprise étrange où les Critiques sont tombés, lorsqu'ils ont cru l'auteur coupable d'innovation, dans la manière dont il a défendu le christianisme. Lorsque Julien, entouré de ses sophistes, attaqua la religion avec les armes de la plaisanterie, comme on l'a fait de nos jours : quand il défendit aux Galiléens d'enseigner (1), et même d'apprendre les belleslettres; quand il dépouilla les autels du Christ dans l'espoir d'ébranler la fidélité des prètres. ou de les réduire à l'avilissement de la pauvreté; plusieurs fidèles élevèrent la voix pour repousser les sarcasmes de l'impiété, et pour défendre la beauté de la religion chrétienne. Apollinaire le père, selon l'historien Socrate, mit en vers héroïques tous les livres de Moise, et composa des tragédies et des comédies sur les autres livres de l'Ecriture. Apollinaire le fils, écrivit des dialogues, à l'imitation de Platon, et il renferma dans ces dialogues la morale de l'Evangile et les préceptes des Apôtres (\*). Enfin, ce Père de l'Eglise, surnommé par excellence le théologien. Grégoire de Nazianze combattit aussi les sophistes avec les armes du poète. Il fit une tragédie de la

 $\mathbf{X}$ 

(\*) Voyez ci-après la note C.

5.

<sup>(1)</sup> Nous avons encore l'édit de Julien, Jul. pag. 42. Vid. Greg. Naz., or. 3, cap. 4. Amm. lib 22.

mort de Jesus-Christ que nous avons encore. Il mit en vers la morale, les dogmes et les mystères mème de la religion chrétienne (1). L'historien de sa vie affirme positivement que ce saint illustre ne se livra à son talent poétique, que pour défendre le christianisme contre la dérision de l'impiété (2); c'est aussi l'opinion du sage Fleury. « Saint Grégoire, dit-il, voulait donner à ceux qui aiment la poésie et la musique, des sujets utiles pour se divertir, et ne pas laisser aux païens l'avantage de croire qu'ils fussent les seuls qui pussent réussir dans les belles-lettres. » (\*)

Cette espèce d'apologie poétique de la religion, a été continuée presque sans interruption, depuis Julien jusqu'à nos jours. Elle prit une nouvelle force à la renaissance des lettres: Sannazar écrivit son poëme de partu Virginis (\*\*), et Vida son poëme de la Vie de Jesus-Christ (Christiades) (3); Buchanan donna ses tragédies de Jephté et de saint Jean-Baptiste. La Jérusalem délivrée, le Paradis perdu, Polyeucte, Esther, Athalie, sont devenus depuis de véritables apologies en faveur de la beauté de la religion. Enfin Bossuet, dans le second chapitre de sa préface, intitulée de grandiloquentia et suavitate Psalmorum, Fleury, dans son traité des poésies sacrées, Rollin, dans son chapitre de l'éloquence de l'écriture,

<sup>(1)</sup> L'abbé de Billy a recueilli 147 poëmes de ce Père, à qui S. Jérôme et Suidas attribuent plus de 30 mille vers pieux.

<sup>(2)</sup> Naz. vit., p. 12.

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-après la note D. (\*\*) Voyez ci-après la note E.

<sup>(3)</sup> Dont on a retenu ce vers sur le dernier soupir du Christ:

Supremamque auram, ponens caput, expiravit.

Lowth, dans son excellent livre de sacra poësi Hebræorum ; tous se sont complu à faire admirer la grace et la magnificence de la religion. Quel besoin d'ailleurs y a-t-il d'appuyer de tant d'exemples, ce que le seul bon sens suffit pour enseigner? Dès-lors que l'on a voulu rendre la religion ridicule, il est tout simple de montrer qu'elle est belle. Eh quoi! Dien lui-même nous aurait fait annoncer son Eglise par des poëtes inspirés; il se serait servi, pour nous peindre les graces de l'Epouse, des plus beaux accords de la harne du roi prophète : et nous , nous ne pourrions dire les charmes de celle qui vient du Liban (1), qui regarde des montagnes de Sanir et d'Hermon (2), qui se montre comme l'aurore (3), qui est belle comme la lune, et dont la taille est semblable à un palmier (4)? La Jérusalem nouvelle que saint Jean vit s'élever du désert était toute brillante de clarté.

Peuples de la terre, chantez, Jérusalem renaît plus charmante et plus belle! (5)

Oui, chantons-la sans crainte, cette religion sublime; défendons-la contre la dérision; faisons valoir toutes ses beautés, comme au temps de Julien, et puisque des siècles semblables ont ramené à nos autels des insultes pareilles, employons contre les modernes sophistes, le même genre d'apologie que les Grégoire et les Apollinaire employaient contre les Maxime et les Libanius.

(5) Athalie.

<sup>(1)</sup> Veni de Libano, sponsa mea. Cant. cap. 4, p. 8.
(2) De vertice Sanir et Hermon. Id. ib.

<sup>(3)</sup> Quasi aurora consurgens, pulchra ut luna. ld. cap. 6,

<sup>(4)</sup> Statura tua assimilata est palmæ. Id. cap. 6, p. 7.

#### PLAN DE L'OUVRAGE.

L'AUTEUR ne peut pas parler d'après lui-même du Plan de son ouvrage, comme il a parlé du fond de son sujet: car un plan est une chose de l'art, qui a ses lois, et pour lesquelles on est obligé de s'en rapporter à la décision des maîtres. Ainsi, en rappelant les Critiques qui désapprouvent le plau de son livre, l'auteur sera forcé de compter aussi les voix qui lui sont favorables.

Or, s'il se fait une illusion sur son plan, et qu'il ne le croie pas tout-à-fait désectueux, ne doit-on pas excuser un peu en lui cette illusion, puisqu'elle semble être aussi le partage de quelques écrivains, dont la supériorité en critique n'est contestée de personne? Ces écrivains ont bien voulu donner leur approbation publique à l'ouvrage; M. de la Harpe l'avait pareillement jugé avec indulgence. Une telle autorité est trop précieuse à l'auteur, pour qu'il manque à s'en prévaloir, dût-il se faire accuser de vanité. Ce grand critique avait donc repris pour le *Génie du* Christianisme le projet qu'il avait eu long-temps pour Atala (1); il voulait composer la Défense que l'auteur est réduit à composer lui-même aujourd'hui : celui-ci eût été sûr de triompher s'il

<sup>(1)</sup> Je connaissais à peine M. de la Harpe dans ce temps-là; mais ayant entendu parler de son dessein, je le fis prier par ses amis de ne point répondre à la critique de M. l'abbé Morellet. Toute glorieuse qu'eût été pour moi une défense d'Atala, par M. de la Harpe, je crus avec raison, que j'étais trop peu de chose, pour exciter une controverse entre deux écrivains célèbres.

eût été secondé par un homme aussi habile mais la Providence a voulu le priver de ce puis-

sant secours, et de ce glorieux suffrage.

Si l'auteur passe des Critiques qui semblent l'approuver, aux Critiques qui le condamnent, il a beau lire et relire leurs censures, il n'y trouve rien qui puisse l'éclairer : il n'y voit rien de précis, rien de déterminé; ce sont par-tout des expressions vagues ou ironiques. Mais au lieu de juger l'auteur si superbement, les Critiques ne devraient-ils pas avoir pitié de sa faiblesse, lui montrer les vices de son plan, lui en enseigner les remèdes? « Ce qui résulte de tant de critiques amères, dit M. de Montesquieu dans sa défense, c'est que l'auteur n'a point fait son ouvrage suivant le plan et les vues de ses critiques, et que si ses critiques avaient fait un ouvrage sur le même sujet, ils y auraient mis un grand nombre de choses qu'ils savent. » (1)

Puisque ces Critiques refusent (sans doute parce que cela n'en vaut pas la peine) de montrer l'inconvénient attaché au plan, ou plutôt au sujet, du Génie du Christianisme, l'auteur va lui-même

essayer de le découvrir.

Quand on veut considérer la Religion chrétienne ou le Génie du Christianisme sous toutes ses faces, on s'apperçoit que ce sujet offre deux

parties très-distinctes.

1.0 Le christianisme proprement dit, à savoir ses dogmes, sa doctrine et son culte; et sous ce dernier rapport, se rangent aussi ses bienfaits et ses institutions morales et politiques.

2.º La poétique du christianisme, ou l'influence

<sup>(1)</sup> Défense de l'Esprit des Lois.

de cette religion sur la poésie, les beaux-arts, l'éloquence, l'histoire, la philosophie, la litté-rature en général; ce qui mène aussi à considérer les changemens que le christianisme a apportés dans les passions de l'homme, et dans le

développement de l'esprit humain.

L'inconvénient du sujet est donc le mangue d'unité, et cet inconvénient est inévitable. En vain pour le faire disparaître, l'auteur a essayé d'autres combinaisons de chapitres et de parties, dans les deux éditions qu'il à supprimées. Après s'etre obstiné long-temps à chercher le plan le plus régulier, il lui a paru, en dernier résultat, qu'il s'agissait bien moins, pour le but qu'il se proposait, de faire un ouvrage extrèmement méthodique, que de porter un grand coup au cœur, et de frapper vivement l'imagination. Ainsi, au lieu de s'altacher à l'ordre des sujets, comme il l'avait fait d'abord, il a préféré l'ordre des preuves. Les preuves de sentiment sont rensermées dans le premier volume, où l'on traite du charme et de la grandeur des mystères, de l'existence de Dieu, etc.; les preuves pour l'esprit et l'imagination, remplissent le second et le troisième volume, consacrés à la poétique; enfin, ces mêmes preuves pour le cœur, l'esprit et l'imagination, réunies aux preuves pour la raison, c'est-à-dire aux preuves de fait, occupent le quatrième volume et terminent l'ouvrage. Cette gradation de preuves semblait promettre d'établir une progression d'intérêt dans le Génie du Christianisme; il parait que le jugement du public a confirmé cette espérance de l'auteur. Or, si l'intérêt va croissant de volume en volume, le plan du livre ne saurait être tout-à-fait vicieux.

Qu'il soit permis à l'auteur de faire remarquer une chose de plus. Malgré les écarts de son imagination, perd-il souvent de vue son sujet dans son ouvrage? Il en appelle au critique imparlial: quel est le chapitre, quelle est, pour ainsi dire, la page où l'objet du livre ne soit pas reproduit (1)? Or, dans une apologie du christianisme, où l'on ne veut que montrer au lecteur la beauté de cette religion, peut-on dire que le plan de cette apologie est essentiellement défectueux, si dans les choses les plus directes, comme dans les plus éloignées, on a fait reparaître par-tout la grandeur de Dieu, les merveilles de la Providence, l'influence, les charmes et les bienfaits des dogmes, de la doctrine et du culte de Jesus-Christ.

En général, on se hâte un peu trop de prononcer sur le plan d'un livre. Si ce plan ne se déroule pas d'abord aux yeux des critiques, comme ils l'ont conçu sur le titre de l'ouvrage, ils le condamnent impitoyablement. Mais ces critiques ne voient pas, ou ne se donnent pas la peine de voir, que si le plan qu'ils imaginent était exécuté, il aurait peut-ètre une foule d'inconvéniens, qui le rendraient encore moins bon

que celui que l'auteur a suivi.

Quand un écrivain n'a pas composé son ouvrage avec précipitation; quand il y a employé plusieurs années; quand il a consulté les livres et les hommes, et qu'il n'a rejeté aucun conseil, aucune critique; quand il a recommencé plusieurs fois son travail d'un bout à l'autre; quand

<sup>(1)</sup> Cette vérité a été reconnue par le critique même qui s'est le plus élevé contre l'ouvrage.

Voyez ci-devant, la brochure attribuée à M. Ginguené.

il a livré deux fois aux flammes son ouvrage tout imprimé; ce ne serait que justice de supposer qu'il a peut-être aussi bien vu son sujet que le critique, qui sur une lecture rapide, condamne d'un mot un plan médité pendant des années. Que l'on donne toute autre forme au Génie du Christianisme, et l'on ose assurer que l'ensemble des beautés de la religion, l'accumulation des preuves aux derniers chapitres, la force de la conclusion générale, auront heaucoup moins d'éclat, et seront beaucoup moins frappans que dans l'ordre où le livre est actuellement disposé. On ose encore avancer qu'il n'y a point de grand monument en prose dans la langue française (le Télémaque et les ouvrages historiques exceptés) dont le plan ne soit exposé à autant d'objections que l'on en peut faire au plan de l'auteur. Que d'arbitraire dans la distribution des parties et des sujets de nos livres les plus beaux et les plus utiles! Et certainement (si l'on peut comparer un chef-d'œuvre à une œuvre très-imparfaile) l'admirable Esprit des Lois est une composition qui n'a peut-être pas plus de régularité, que l'ouvrage dont on essaie de justifier le plan dans cette défense. Toutefois la méthode était encore plus nécessaire au sujet traité par M. de Montesquieu , qu'à celui dont l'auteur du *Génie du* Christianisme a tenté une si faible ébauche.

### DÉTAILS DE L'OUVRAGE.

VENONS maintenant aux critiques de détail. On ne peut s'empècher d'observer d'abord, que la plupart de ces critiques tombent sur le premier et sur le second volume. Les censeurs ont marqué un singulier dégoût pour le troisième et le quatrième. Ils les passent presque toujours sous silence. L'auteur doit-il s'en attrister ou s'en réjouir? Serait - ce qu'il n'y a rien à dire sur ces deux volumes, ou qu'ils ne laissent rien à dire?

On s'est donc presque uniquement attaché à combattre quelques opinions littéraires particulières à l'auteur, et répandues dans le second volume (1); opinions qui, après tout, sont d'une petite importance, et qui peuvent etre reçues ou rejetées sans qu'on en puisse rien conclure contre le fond de l'ouvrage: il faut ajouter à la liste de ces graves reproches, une douzaine d'expressions, véritablement répréhensibles, et que l'on a fait disparaître dans les nouvelles éditions.

Quant à quelques phrases dont on a détourné le sens (par un art si merveilleux et si nouveau), pour y trouver d'indécentes allusions; comment éviter ce malheur, et quel remède y apporter? Un auteur, c'est La Bruyère qui le dit; « un auteur n'est pas obligé de remplir son esprit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais mots qu'on peut dire, et de toutes les ineptes applications que l'on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer: il est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude qu'on ait dans sa manière d'écrire, la raillerie froide des mauvais plaisans est un mal inévitable, et que les

<sup>(1)</sup> Encore n'a-t-on fait que répêter les observations judicieuses et polies, qui avaient paru à ce sujet dans quelques journaux accrédités.

meilleures choses ne leur servent souvent qu'à

lear faire rencontrer une sottise. » (1)

L'auteur a beaucoup cité dans son livre, mais il paraît encore qu'il eût dû citer davantage. Par une fatalité singulière, il est presque toujours arrivé, qu'en voulant blàmer l'auteur, les Critiques ont compromis leur mémoire. Ils ne veulent pas que l'auteur dise, déchirer le rideau des mondes, et laisser voir les abymes de l'éternité; et ces expressions sont de Tertullien (2); ils soulignent le puits de l'abyme et le cheval pâle de la mort, apparemment comme étant une vision de l'auteur; et ils ont oublié que ce sont des images de l'Apocalypse (3) : ils rient des tours gothiques coifées de nuages ; et ils ne voient pas que l'auteur traduit littéralement un vers de Shakespeare (4): ils croient que les ours enivrés de raisins sont une circonstance inventée par l'auteur : et l'auteur n'est ici qu'historien fidèle (\*): l'Esquimaux qui s'embarque sur un rocher de

(1) Caract. de La Bruyère.

L'abbé de Lille avait dit dans les Jardins, en parlant des rochers:

J'aime à voir leur front chauve et leur tête sauvage Se coifer de verdure, et s'entourer d'ombrage.

J'ai cependant mis dans la nouvelle édition, couronnées d'un chapiteau de nuages.

<sup>(2)</sup> Cam ergo finis et limes medius, qui interheat, adsuerit, ut etiam mundi ipsius species transferatur æque temporalis, quæ illi dispositioni æternitatis aulæi vice oppansa est. Apolog. chap. 48.

<sup>(3)</sup> Equus pallidus. cap. 6, v. 8. Puteus abyssi. cap. 9,

<sup>(4)</sup> The clouds-capt-towers, the gorgeons palaces, etc.
In the Temp.

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-après la anote F.

glace, leur paraît une imagination bizarre; et c'est un fait rapporté par Charlevoix (1): le cro-codile qui pond un œuf, est une expression d'Hérodote (1); ruse de la sagesse, appartient à la Bible (3), etc. etc. Un critique prétend qu'il faut traduire l'épithète d'Homère, H'dussis appliquée à Nestor, par Nestor au doux langage. Mais H'dussis ne voulut jamais dire au doux langage. Rollin traduit à-peu-près comme l'auteur du Génie du Christianisme, Nestor cette bouche éloquente (4), d'après le texte grec, et non d'après la leçon latine du Scoliaste, Suaviloquus, que le critique a visiblement suivi.

Au reste, l'auteur a déjà dit qu'il ne prétendait pas défendre des talens qu'il n'a pas sans doute; mais il ne peut s'empècher d'observer que tant de petites remarques sur un long ouvrage, ne servent qu'à dégoûter un auteur sans l'éclairer; c'est la réflexion que M. de Montesquieu fait lui-

même, dans ce passage de sa Défense:

« Les gens qui veulent tout enseigner, empêchent beaucoup d'apprendre; il n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on l'enveloppera d'un million de scrupules vains; avez-vous les meilleures intentions du monde? on vous forcera vous-même d'en douter. Vous ne pouvez plus

<sup>(</sup>i) « Croirait-on que sur ces glaces énormes, on rencontre des hommes qui s'y sont embarqués exprès? On assure pourient qu'on y a plus d'une fois apperçu des Esquimaux, etc. » Histoire de la Nouv. Franc., tom. II, lib. X, p. 293, édit. de Paris, 1744.

<sup>(2)</sup> Teales unvyap au es vã enderwes Herod. lib. II, cap. 68.

<sup>(3)</sup> Astutias sapientiæ. Eccl. cap. 1, v. 6.

<sup>(4)</sup> Trait. des Etud. tom. 1, p. 375. De la Lecture d'Hom.

être occupé à bien dire, quand vous êtes effrayé par la crainte de dire mal, et qu'au lieu de suivre votre pensée, vous ne vous occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des critiques. On vient nous mettre un béguin sur la tête, pour nous dire à chaque mot: prenez garde de tomber: vous voulez parler comme vous, je veux que vous parliez comme moi. Va-t-on prendre l'essor? ils vous arrètent par la manche. A-t-on de la force et de la vie? on vous l'ôte à coups d'épingles. Vous élevez-vous un peu? voilà des gens qui prennent leur pied ou leur toise, lèvent la tête et vous crient de descendre pour vous mesurer..... Il n'y a ni science, ni littérature, qui puisse résister à ce pédantisme. » (1)

C'est bien pis encore quand on y joint les dénonciations et les calomnies. Mais l'auteur les pardonne aux Critiques; il conçoit que cela peut faire partie de leur plan, et ils ont le droit de réclamer pour leur ouvrage, l'indulgence que l'auteur demande pour le sien. Cependant que revient-il de tant de censures multipliées où l'on n'apperçoit que l'envie de nuire à l'ouvrage et à l'auteur, et jamais un goût impartial de critique? Que l'on provoque des hommes que leurs principes retenaient dans le silence, et qui, forcés de descendre dans l'arène, peuvent y paraître quelquefois avec des armes qu'on ne leur soup-

connait pas.

<sup>(1)</sup> Défense de l'Esprit des Lois , III.me partie.

# NOTES

# POUR LA DÉFENSE

D U

## GÉNIE DU CHRISTIANISME.

#### NOTE A.

L est curieux de voir comment un Faidyt traite un Fénélon dans sa Télémacomanie: « S'il faut juger du Télémaque, dit-il, par le feu et l'ardeur avec laquelle ce livre est recherché, c'est le plus excellent de tous les livres. Jamais on ne tira tant d'exemplaires d'aucun ouvrage; jamais on ne fit tant d'éditions d'un même livre; jamais écrit n'a été lu par tant de gens. Mais comme les fées du jeune Perrault, et les pasquinades de Le Noble, et les mamman-joie de madame Demurat, et les comédies d'Arlequin, ou le théâtre Italien, qui sont certainement des livres fort méprisables, ont été lus et courus par plus de gens, et réimprimés plus de fois que Télémaque, il faut compter pour peu de chose l'avidité avec laquelle il a été recherché, etc... Le profond respect que j'ai pour le caractère et pour le mérite personnel de M. de Cambrai, me fait rougir de honte pour lui, d'apprendre qu'un tel ouvrage soit parti de sa plume, et que de la même main dont il offre tous les jours sur l'autel, au Dieu vivant, le calice adorable qui contient le sang de Jesus-Christ, le prix de la rédemption de l'univers, il ait présenté à boire à ces mêmes ames qui en ont été rachetées, la coupe du vin empoisonné de la prostituée de Babylone.... Je n'ai presque vu autre chose, dans les premiers tomes du Télémaque de M. de Cambrai, que

des peintures vives et naturelles de la beauté des nymphes et des naïades, et de celle de leur parure et de leur ajustement, de leur danse, de leurs chansons, de leurs jeux, de leurs divertissemens, de leur chasse, de leurs intrigues à se faire aimer, et de la bonne grâce avec laquelle elles nagent toutes nues aux yeux d'un jeune homme pour l'enslammer. La grotte enchantée de Calypso, la troupe galante des jeunes filles qui l'accompagnent par-tout, leur étude à plaire, leur application à se parer, les soins assidus et officieux qu'elles rendent au beau Télémaque, les discours que leur maîtresse, encore plus amoureuse qu'elles, lui tient, les charmes de la jeune Eucharis, les avances qu'elle fait à son amoureux, les rendezvous dans un bois, les tête-à-lête sur l'herbe, les parties de chasse, les festins, le bon vin et le précieux nectar dont elles enivrent leur hôte, la descente de Vénus dans un char doré et léger, traîné par des colombes, accompagnée de son petit Amour; enfin la description de l'île de Chypre, et des plaisirs de toutes les sortes, qui sont permis en ce charmant pays, aussi bien que les fréquens exemples de toute la jeunesse qui, sous l'autorité des lois, et sans le moindre obstacle de la pudeur, s'y livre impunément à toutes sortes de voluptés et de dissolutions, occupent une bonne partie du premier et du second tome du roman de votre prélat, madame. . . . Est-il possible que M. de Cambrai, qui est si éclairé, n'ait pas prévu tant de funestes suites qui proviendront de son livre! .... A quoi peuvent servir, après cela, toutes les belles instructions de morale et de vertu chrétienne et évangélique, que M. de Cambrai fait donner par Mentor à son Télémaque ! n'est-ce pas mêler Dieu avec le démon, Jesus-Christ avec Bélial, la lumière avec les ténèbres, comme dit S. Paul, et faire un mélange ridicule et monstrueux de la religion chrétienne avec la païenne, et des idoles avec la Divinité! » (Télémacomanie, on la censure et critique du roman intitulé, les Aventures, etc. 1 vol. in-12 de 500 pages, edit. 1700, pag. 1-2-5-6-461-462.)

On voit que dans tous les temps les dénonciations et les insinuations odicuses ont fait une partie essentielle de l'art de certains critiques. Le reste de la Télémocomanie est du même ton. Faidyt prouve que Fénélon ne sait pas sa langue; qu'il est d'ude ignorance profonde en histoire; qu'il fait toujours, par exemple, Idomenée petit-fils de Minos, fils de Jupiter, tandis qu'il n'était que son arrière-petit-fils : il montre que l'archevêque de Cambrai n'entend pas Homère; que son roman (qui est un chef-d'œuvre de composition ) est pitoyablement composé, notamment le dénouement, que lui, Faidyt, trouve ridicule, etc. etc. Encore ce misérable, qui avait aussi insulté Bossuet et l'avait appelé l'âue de Balaam, se défend-il d'être l'auteur d'une critique brutale et séditieuse, qui avait paru depuis quelque temps contre le Télémaque ; il est fort scandalisé qu'on lui attribue cet infame libelle: il voulait parler apparenment de la critique générale du Télémaque, de Gueudeville. Il faut convenir qu'on a pen le droit de se plaindre de la rigueur de la censure, lorsqu'on voit de pareilles insultes prodiguées à des ouvrages dont le temps a consacré la beauté; mais il faut convenir aussi, que ces critiques sont des refuges dangereux pour l'amour-propre des auteurs modernes, et qu'elles offrent trop de consolation à la médiocrité.

#### Note B.

Epist. ad Magnum. Il nomme avec son érudition accontumée, tous les auteurs qui ont défendu la religion et les mystères, par des idées philosophiques, en commençant à Saint Paul, qui cite des vers de Ménandre (a) et d'Epiménide (b), jusqu'au prètre Juvencus qui, sous le règne de Constantin, écrivit en vers l'histoire de Jesus-Christ, « sans craindre,

<sup>(</sup>a) 1 Cor. 15, 33.

<sup>(</sup>b) Tit. 1, 12.

ajoute Saint Jérôme, que la poésie diminuât quelque chose de la majesté de l'évangile.» (a)

#### NOTE C.

Le passage grec est formel :

Ο μένγαρ εύθὺς γραμματικός ἀτε, την τεχνην γραμματικήν χρισιανικώ τυσω συνείντε τάλε μωμσεος βιβλία, δια τυ ήρωικοῦ λεγομένον μέρου μεθέδιλε, κὶ όσα κατά την παλαιάν διαδήκην ἐυ ίτορίας τύπω συγγεγραωται κဲ τοῦ ο μεν τῷ δακθυλικῷ μέθρω συνείατίε. Τείο οίε κλ τω της τραγωδιας τυπω δραμαίικως έξ'ειργαζείο κὸ πανδί μείρω ρυθμικώ έχρητο, όπως ών μηδείς τρόπος ans emphisus Apolane acie Soielianoie anuscoe u. o ele neoletoe απολινάριος εὐ πρός το λέγειν παρεςκευαςμένος, τα ευανγελία καὶ τὸ άπος Ιολικά δόγματα, εν τύπω διαλόγων, έξεθείο, καθά κὶ πλάτων παρ ελλησιν. Socrat. lib. III, cap. 16, pag. 155, ex editione Valesii. Paris, an. 1686. Sozomene, qui attribue tout au fils, dit qu'il fit l'histoire des Juiss, jusqu'à Saul, en vingt - quatre poëmes, qu'il marqua des vingt-quatre lettres grecques de l'alphabet, comme Homère; qu'il imita Ménandre par des comédies, Euripide par des tragédies, et Pindare par des odes, prenant le sujet de ces ouvrages dans l'Ecriture sainte. Les chretiens chantaient souvent ses vers au lieu des hymnes sacrés, car il avait composé des chansons pieuses de toutes les sortes, pour les jours de fête ou de travail. Il adressa à Julien même, et aux philosophes de ces temps, un discours intitulé: de la Vérité, et dans lequel il défendait le christianisme par des raisons purement humaines.

Voici le texte.

Η νίκα δη ἀρολινάριος οδήσε εἰς καιρὰν τῆ πολυμαίλα κὰ τῆ Φύσει χικκάμενος, ἀντι μὲν της όμαιου ποιὰςεως, ἐν ἐπεςιν ἡρώσις τήν ἐδραϊκὰν ἀρχαιολογὰαν συνεγγαθάρο μέχρι τῆς τὰ σαούλ αβςιλείας, κὰ εἰς εἰκοςι τέσσαρ» μέρη την πάσαν γραγμαίείαν διεῖ-λεν, ἐκαςίω τόμω προσηγοιὰν θεμενις ὁμὰνυμον τοις παρ ἡλλησς σθοιχείοις καθα τὸν τοὶτων ἀρὶθμὰν κὰ την ταξιν. ἐπραγμαίευσαίο

<sup>(</sup>a) Epist. ad Mag. loc. cit.

ολέ κὸ τοῖς μενανδραν δράματιν εἰπαςμενας παμαδίας κὸ την εὐριπιδου τραγαδίαν, κὸ την πινδάρου λύραν εμιμήτατο. Et ailleurs: Ανσρες τὲ παρὰ τοὺς πέλους κὸ ἐν ἐργοις, κὸ γυναῖτες παρὰ τοὺς τὰ ἀντῶ μέλη ἐψαλον. Soz. lib. V, cap. 18, pag. 506; lib. V1, c. 25, pag. 545, ex editione Valesti. Paris. an. 1686. Voyez aussi Fleury, Hist. eccl. t. IV, liv. XV, pag. 12. Paris, 1724; et Tillemont, Mémoires eccl. t. VII, art. 6, pag. 12; et art. 17, pag. 654. Paris, 1706. Un laique nommé Origène, publia de son côté quelques traités en faveur de la religion, et Saint Amphiloque écrivit en vers à Séleucus, pour l'engager à étudier à-la-fois les belles - lettres et les mystères de la religion. (S. Bazil. ep. 584, pag. 577. S. Joan. Damasc. pag. 190.)

#### NOTE D.

FLEURY, Hist. eccl. tom. IV, liv. XIX, p. 557. La philosophie a été scandalisée de la manière philosophique, morale et même poétique, dont l'auteur a parlé des Mystères, sans faire attention que beaucoup de pères de l'Eglise en ont eux-mêmes parlé ainsi, et qu'il n'a fait que répéter les raisonnemens de ces grands hommes. Origene avait écrit neuf livres de Stromates, où il confirmait, dit S. Jérôme, tous les dogmes de notre religion par l'autorité de Platon, d'Aristote, de Numénius et de Cornutus (epist. ad Mag. ) S. Grégoire de Nysse mêle la philosophie à la theologie, et se sert des raisons des philosophes dans l'explication des mystères; il suit Platon et Aristote. pour les principes, et Origène pour l'allégorie. Qu'au. raient donc dit les Critiques , si l'auteur avait fait , comme S. Grégoire de Nazianze, des espèces de stances sur la grâce, le libre arbitre, l'invocation des Saints, la Trinité, le Saint-Esprit, la présence réelle, etc. ! Le poëme soixante-dixième, composé en vers hexamètres, et intitulé Les Secrets de saint Gregoire, contient dans huit chapitres, tout ce que la théologie a de plus sublime et de plus important. S. Grégoire a chanté jusqu'à la primauté de l'Eglise de Rome :

Τούτων δὶε πιεδίες, ἡ μεν ἦν ἐκ πλείονος, Καὶ νῦν ἐθὶεςἰνὰυδρομος, τήν ἐσωέραν Πᾶσαν δὲκσα τῶ σωθηρίω λόγω, Καθὼς δίκαιον τὴν ωρόεδρον τῶν ὁλων, Ολην σιδεσαν τὴν Θεὰ συμφωνίαν.

Fides vetustæ recta erat jam antiquitùs Et recta perstat nunc item , nexu pio , Quodcumque labens sol videt , devinciens : Ut universi præsidem mundi decet Totam colit quæ numinis concordiam.

« De toute antiquité la foi de Rome a été droite, et elle persiste dans cette droiture, cette Rome qui lie par la parole du salut ( τῶ σωθηρίω λόγω salutari verbo, et non pas nexu pio), tout ce qu'éclaire le soleil couchant, comme il convenait à cette église, qui occupe le premier rang entre les églises du monde, et qui révère la parfaite union qui subsiste en Dieu. » Voilà, certes, des sujets assez sérieux mis en vers par un évêque. L'auteur du Génie du Christianisme n'a parlé que des beaux effets de la religion employée dans la poésie : saint Grégoire de Nazianze va bien plus loin, car il ose faire de véritables allégories sur des sujets pieux. Rollin nous donne ainsi le précis d'un poëme de ce Père : « Un songe qu'eut saint Grégoire dans sa plus tendre jeunesse, et dont il nous a laissé en vers une élégante description, contribua beaucoup à lui inspirer de tels sentimens ( des sentimens d'innocence). Pendant qu'il dormait, il crut voir deux vierges de même âge, et d'une égale beauté, vêtues d'une manière modeste, et sans aucune de ces parures que recherchent les personnes du siècle. Elles avaient les yeux baissés en terre, et le visage couvert d'un voile, qui n'empêchait pas qu'on entrevit la rougeur que repandait sur leurs joues une pudeur virginale. Leur vue, ajoute le saint, me remplit de joie : car elles me paraissaient avoir quelque chose au-dessus de l'humain.

Elles, de leur côté, m'embrassèrent et me caressèrent comme un enfant qu'elles aimaient tendrement : et quand je leur demandai qui elles étaient, elles me dirent, l'une qu'elle était la pureté, et l'autre la continence, toutes deux les compagnes de Jesus-Christ, et les amies de ceux qui renoncent au mariage, pour mener une vie céleste; elles m'exhortaient d'unir mon cœur et mon esprit au leur, afin que, m'ayant rempli de l'éclat de la virginité, elles pussent se présenter devant la lumière de la Trinité immortelle. Après ces paroles, elles s'envolèrent au ciel, et mes yeux les suivirent le plus loin qu'ils purent. » (Traité des Etudes, tom. IV, pag. 674.) A l'exemple de ce grand saint, Fénélon lui-même, dans son Education des filles, a fait des descriptions charmantes des sacremens. Il veut que pour instruire les enfans, on choisisse dans les histoires (de la religion) & tout ce qui en donne les images les plus riantes et les plus magnifiques, parce qu'il faut employer tout pour faire en sorte que les enfans trouvent la religion belle, aimable et auguste: au lieu qu'ils se la représentent d'ordinaire comme quelque chose de triste et de languissant. » Tant d'exemples, tant d'autorités fameuscs, ont-ils été ignorés des Critiques?

#### NOTE E.

On sait que Sannazar a fait dans ce poëme un mélange ridicule de la fable et de la religion. Cependant il fut honoré pour ce poëme, de deux brefs des papes Léon X et Clément VII; ce qui prouve que l'Eglise a été dans tous les temps plus indulgente que la philosophie moderne, et que la charité chrétienne aime mieux juger un ouvrage par le bien que par le mal qui s'y trouve. La traduction de Théagène et Chariclée valut à Amyot l'abbaye de Bellozanne.

#### NOTE F.

They are extremely fond of grapes, et will climb to the top of the hisghest trees in quest of them.

Carrer's travels through the interior parts of north. America. p. 445, third edition, London, 1781.

The bear in America is considered not as a fierce, carnivorous, but as an useful animal; et feeds in Florida upon grapes. John, Bartram, description of

east Flor. third edit. London, 1760.

«Il aime sur-tout (l'ours) le raisin; et comme toutes les forêts sont remplies de vignes qui s'élèvent jusqu'à la cime des plus hauts arbres, il ne fait aucune difficulté d'y grimper. » Charlevoix, Voyage dans l'Amérique septentrionale, tom. IV, lett. 44, p. 175, édit. Paris, 1744. Imley dit en propres termes que les ours s'enivrent de raisin (intoxicated with grapes), et qu'on profite de cette circonstance, pour les prendre à la chasse. C'est d'ailleurs un fait connu de toute

l'Amérique.

Ouand on trouve dans un auteur une circonstance extraordinaire qui ne fait pas beauté en elle-même, et qui ne sert qu'à donner la ressemblance au tableau; si cet auteur a d'ailleurs montré quelque sens commun, il serait naturel de supposer qu'il n'a pas inventé cette circonstance, et qu'il ne fait que rapporter une chose réelle, bien qu'elle soit peu connue. Rien n'empèche qu'on ne trouve Atala une méchante production; mais du moins la nature américaine y est peinte avec la plus scrupuleuse exactitude. C'est une justice que lui rendent tous les voyageurs qui ont visité la Louisiane et les Florides. Je connais deux traductions anglaises d'Atala; elles sont parvenues toutes deux en Amérique; les papiers publics ont annoncé en outre une troisième traduction publiée à Philadelphie avec succès. Si les tableaux de cette histoire eussent manqué de vérité, auraient-ils réussi chez un peuple qui pouvait dire à chaque pas : ce ne sont pas là nos fleuves, nos montagnes, nos forêts? Atala est retournée au désert, et il semble que sa patrie l'a reconnue pour véritable enfant de la solitude.

Fin de la Défense.

# TABLE

Des quatre Volumes du Génie du Christianisme.

#### Α

Abbadie, écrit en faveur de la religion, I, 6: son style, ibid.

Abbayes, favorisaient l'agriculture et la population,

1, 71.

Ábbés, leur origine, IV, 103. ABEILARD. Voyez HELOÏSE.

Agriculture, favorisée pas les abhayes, I, 71 : et

par le clergé régulier et séculier, IV, 313.

A KEMPIS, auteur de l'Imitation de J. C., III, 138. ALEMBERT (D'), l'un des auteurs de l'Encyclopédie, I, 8: serait peu renommé s'il n'eût mélé la réputation d'écrivain à celle de savant, III, 50.

Allégories antiques (des), II, 229.

Allemands, leur caractère, III, 108, 109.

Alzire, tragédie de Voltaire: caractère de Guzman, II, 74.

Ambroise (S.), Père de l'Eglise : son style, III,

Ame, son immortalité prouvée par le désir du honheur, I, 265; par le remords et la conscience, I, 271; par le respect de l'homme pour les tombeaux, I, 277; est une preuve de l'existence de Dieu, I, 265; V. aussi la note L, I, 359.

Amitié, II, 113. Amour. V. Passions.

Amour de la patrie, I, 252 : ses effets, I, 253 : a fait des prodiges chez les peuples civilisés, I, 258 : a été perfectionné par la religion chrétienne, I, 259 : la religion est son plus puissant motif, III, 159 : sescauses, I, 263 : son effet sur deux esclayes de la

Louisiane, I, 261: trait singulier d'un mousse anglais, I, 256: trait singulier d'un français fugitif, I, 262.

Andromaque, tragédie de Racine: le caractère de l'Andromaque moderne, comparé à celui de l'Andromaque d'Homère, lui est supérieur, II, 70 et suiv.

Anglais: leur caractère, III, 102.

Animaux: leur organisation, preuve de l'existence de Dieu, I, 183: leur instinct, I, 190; leurs cris, I, 199; migrations de quelques-uns, I, 220. V. Oiseaux.

Antilles (missions des), IV, 205.

Apologétique aux Gentils par Tertullien, III, 133. Apologistes de la religion, I, 2, 3: erreur de ceux qui ont voulu répondre sérieusement aux sophistes, 1, 9.

Araucana (l'), poëme de D. Alonzo de Ercilla,

II , 25.

Architecture, III, 21; les trois chefs-d'œuvre de l'architecture moderne dus au christianisme, ibid.:— Hôtel des Invalides, III, 23; — Ecole Militaire, ibid.— Chacun de ces monumens porte le caractère de son siècle, III, 22.— Versailles, III, 25: églises gothiques, III, 27; ordre gothique, III, 29.

ARISTIDE, apologiste de la religion, 1, 2.

ARISTOTE, sa cosmogonie, I, 122.

ARNOBE, apologiste de la religion, I, 3.

Arts. V. Beaux-arts.

Arts et métiers; protégés par le clergé, IV, 326: les découvertes des sciences appliquées aux arts mécaniques ne produisent presque jamais l'effet qu'on en attend, III, 48.

Astronomie, est une des sciences les plus anciennes, I, 166; parmi ses protecteurs et ses lumières, on

compte des ministres de l'Eglise, III, 38.

Atala , III , 201.

Athalie, tragédie de Racine : examen du songe

d'Athalie, II, 276.

Athée: Copernic, Tycho-Brahé, Kepler, Leibnitz, Newton, ne l'ont pas été, II, 165: tableau de la mort de la femme athée, I, 296.

Athéisme, vient après l'hérésie, I, 5; vanité de ce

système, I, 280 : son danger et son inutilité pour les diverses classes d'hommes, I, 290; IV, 352.

Augustin (S.): ses Confessions, III, 129; sa Cité de Dieu, ses épitres et quelques traités, III, 131.

#### В

 $m B_{ACON}$  : ses ouvrages et ses principes , III , 64.

Baptème. V. Sacremens.

BARTHÉLEMI (l'abbé), avait d'abord pour sujet de son grand ouvrage choisi le siècle de Léon X, de préférence à celui de Périclès, IV, 303. - Son fragment à ce sujet, IV, 304.

BASILE (S.), III, 136.

Bataves ou Hollandais: leur caractère, III, 109. BAYLE réfuté par Clarke et Leibnitz, 1, 5, 6.

Beau idéal: il y en a de deux sortes, H, 98 : sa définition, II, 100 : le beau idéal du caractère guer-

rier est l'effet des vertus chrétiennes, II, 103.

Beaux-arts, sujet du livre I.er de la 3.e partie, III, 1-32 ( V. Musique, Peinture, Sculpture, Architecture). -- Les Beaux-arts ont dégénéré dans les siècles philosophiques , III , 25 ; ont été protégés par l'Eglise , III, 35.

Bénédictins : leur origine , IV , 296 ; règle de leur ordre, IV, 127; services qu'ils ont rendus aux lettres, IV, 297; et à l'agriculture, IV, 315.

BENTIVOGLIO, historien, III, 100.

BERNARD (S.), III, 138; services que lui et ses disciples ont rendus à l'agriculture, IV, 314.

BERNARDIN (M.) de Saint-Pierre : de son Paus

et Virginie, II, 141,

BEZE (Théodore): son style, I, q.

Bible. V. Ecriture sainte.

Bossuer, défenseur de la religion chrétienne, I, 5. --- Son histoire des variations de l'église protestante, ibid. — Son exposition de la doctrine catholique, ibid. Bossuet historien, III, 117; est le premier des historiens français, III, 114; comparé à Tacite, III, 120; trait qu'il a emprunté à Tertullien, III, 135. Bossuet orateur, III, 145; est un des Pères de l'église, III, 138; comparé à Démosthène, III, 144.

BREDEVENT (le P.), jésuite: de son manuscrit, description de l'Egypte ancienne et moderne, IV, 156.

BRUYERE (la). V. LA BRUYERE.

BUFFON: ce qu'il pense des mathématiques, III, 43; ses écrits, III, 160; manque de sensibilité, III, 161.

 $\mathbf{C}$ 

CALEDONIE ou ancienne Ecosse: ses tombeaux, IV, 168.

Calendrier: différens calendriers, I, 143; réformé

par Grégoire XIII, 1, 163.

Cambens (le), auteur de la Lusiade, II, 26.

Canada. V. France (Nouvelle).

Caractères: caractère du vrai Dieu, II, 146; caractère de Satan, II, 262: la religion chrétienne favorable à la peinture des caractères, II, 40: le Tasse a parcouru tous les caractères de femmes, hors la mère, II, 7: influence de la religion sur les caractères, savoir, 1.º sur les naturels: les époux, Ulysse et Pénélope, II, 42; Adam et Eve, II, 49: le père, Priam, II, 61; Lusignan, II, 65: la mère, Andromaque d'Homère, II, 69; Andromaque de Racine, ibid.: le fils, Guzman, II, 74: la fille, Iphigénie d'Euripide, II, 79; Iphigénie de Racine, II, 82; Zaïre de Voltaire, II, 79: 2.º sur les caractères sociaux, leprètre, le curé de Mélanie, drame de Laharpe, II, 85; la Sybille de Virgile, II, 88; Joad de l'Athalie de Racine, II, 90: le guerrier, II, 96; le guerrier païen, II, 104; le chevalier, II, 104, 105; Godefroi du Tasse, II, 106.

Cardinaux, leur origine, IV, 102.

Carème: ses prières, IV, 17.
CASTEL (le P.): ce qu'il pense des mathématiques, III, 43.

Célibat du clergé ordonné par les conciles, I, 63; sa nécessité dans les temps modernes, I, 64; n'a pas nui à la population, I, 71; considéré sous ses rapports moraux, I, 73; sentimens de divers auteurs

sur le célibat et la virginité, I, 75.

Cérémonies du christianisme : sujet inépuisable de descriptions, II, 87: cérémonies des fiançailles, I, 83; --- du baptême dans les premiers siècles de l'Eglise, I, 47; au Paraguay, IV, 195; --- du mariage, I, 83, 85; --- de l'extrème-onction, I, 91; solennité du dimanche, IV, 21: messe; son explication, IV, 25, 28; la Fète-Dieu, IV, 34; les Rogations, IV, 38; les Rois, IV, 42; semaine Sainte, IV, 47; funérailles des grands, IV, 48; funérailles du guerrier, du riche, IV, 51.

CHAPELAIN: son poëme de la Pucelle, II, 23. Charité, vertu théologale, 1, 103 : son portrait par S. Paul, 1, 105 ; charité des missionnaires, IV, 150; de l'acte de charité, IV, 16.

Chartreuse de Paris (la), poëme, par M.r de

Fontanes, III, 171. Chartreux. V. Moines.

Chemins (grands), dus au christianisme, IV, 320. CHÉNIER (André), II, 140 : fragment de ses ou-

vrages, III, 361.

Chevalerie ( V. Ordres militaires ): chevalerie militaire et religieuse, ont une origine commune, IV, 232.

Chevaliers ( V. Ordres militaires ): vie et mœurs des chevaliers, IV, 245.

Chimie, III, 54.

Chine: ses tombeaux, IV, 67; services qu'y ont rendus les jésuites, IV, 157; missions, IV, 168.

Chrétiens: leur vie dans les premiers temps de

l'Eglise, I, 65; leurs usages, IV, 105.

Christianisme : ses dogmes et sa doctrine, sujet du premier volume : examiné sous les rapports de la littérature et des arts, sujet des deuxième et troisième volumes: son culte, sujet du quatrième volume. --- L'Europe lui doit les bonnes lois qu'elle

possède, I, 79; sa moralité, I, 93; ses lois morales, I, 105: ses sètes et cérémonies, sujet inépuisable de descriptions, II, 87 : son influence sur les caractères ( Voyez Caractères ); --- sur les passions (V. Passions); son merveilleux comparé au merveilleux du paganisme, II, 240; services qu'il a rendus à la société, IV, 267 ( V. Hôpitaux, Instruction publique). ( V. aussi Fètes ).

Chronologie de Moise; sa vérité, crue par les grands génies, I, 142: n'est pas détruite par l'astronomie, I, 166; ni par l'histoire naturelle, I, 170; ni par la jeunesse et la vieillesse de la terre, I, 174.

Chronologie de divers peuples, I, 145 : sentiment de Voltaire sur la chronologie égyptienne, I, 351; sentiment de Plutarque sur le même sujet, I, 147.

CHRYSOSTÔME (S.): son style, III, 136.

Chute de l'homme, prouvée par notre penchant vicieux, I, 30, 133; causée par l'orgueil, I, 127. CICÉRON: sa description du corps de l'homme, I, 247. Cimetières ( Voy. Tombeaux), --- du Paraguay, IV , 195.

CLARKE, profond métaphysicien, III, 65; réfute

Spinosa et Bayle, I, 6.

Clergé: vue générale du clergé, sujet du livre III.e de la 4.º partie, IV, 89-148; clergé séculier, son hiérarchie, IV, 100 : pape, cardinaux, évèques (V. ces mots); bas clergé, IV, 114 : clergé régulier; origine de la vie monastique, IV, 116; constitutions monastiques, IV, 225; services rendus par le clergé à la société, IV, 267 (V. Moines).
Cloches, II, 170; IV, 2.

COLARDEAU: son épître d'Héloïse à Abeilard, trad. de Pope, II, 131; observations critiques sur cet ouvrage, II, 132.

Colléges. V. Instruction publique.

Commerce, protégé par le clergé, IV, 327: les missions ont tourné à son profit, IV, 157.

COMMINES (Philippe de ). I. PHILIPPE.

CONDILLAC (l'abbé de), métaphysicien, III, 67; ce qu'il pense des mathématiques, III, 43.

Confession. V. Sacremens.

Confessions de saint Augustin, de Montaigne, de Rousseau. V. S. AUGUSTIN, MONTAIGNE, ROUSSEAU.

Confirmation. V. Sacremens.

Conscience; preuves de son existence, I, 272: est une preuve de l'immortalité de l'ame, I, 271.

CÔRAS: son poëme de David, II, 23. CORNEILLE: de son Polyeucte, III, 153.

Cosmogonies: leur infériorité sur la tradition de Moïse, I, 120; cosmogonie égyptienne, I, 120; --- de Thalès, I, 121; --- de Platon, ibid.; --- d'Aristote, I, 122; --- de Zénon, ibid.; --- d'Epicure, ibid.; --- Mythologiques, I, 124; --- de divers peuples, ibid.

Costumes du culte catholique, favorables à la peinture, III, 15: vètemens des prètres et ornemens de

l'église, ÍV, 6.

Couvens. V. Monumens.

Credo, IV, 13.

Croisades: beau sujet de poëme épique, II, 6; leur justice, IV, 244.

Culté chrétien, sujet des six livres de la quatrième

partie, formant le tome quatrième.

Curés: étymologie de ce mot, IV, 104; leur dévouement, IV, 115.

Cyclope (le) et Galatée, idylle de Théocrite, II,

CYPRIEN (S.), apologiste du christianisme, I, 3;

III, 136.

CYRILLE (S.), d'Alexandrie, réfute l'écrit de Julien contre les Galiléens, I, 4; son style, I, 5.

#### $\mathbf{D}$

Dante (LE): son Enfer, poëme, II, 4, 285; sa description de la porte de l'enfer, II, 287; épisode de Françoise d'Arimino, II, 290; --- d'Ugolin, II, 291.

Daphnis et Chloe, II, 141, à la note.

David, poëme de Coras, II, 23; fragment de cepoëme, ibid.

DAVILA, historien, III, 100.

Décalogue (texte du), I, 113. V. Lois morales.

Déconvertes. V. Inventions.

DESCARTES: ce qu'il peusait des mathématiques, III, 42.

Dévotions populaires, III, 191.

DIDEROT, l'un des auteurs de l'Encyclopédie, I, 8. Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet, III, 112, 117. On voulut lui opposer l'Essai sur les mœurs des nations, par Voltaire, III, 112.

Divorce, inconnu dans l'Eglise, I, 86; ne peut

rendre heureux, I, 87. Doctrine. V. Dogmes.

Dogmes et doctrine du christianisme, sujet des six premiers livres de la première partie, formant le tome premier.

Druïdes, leurs lois, I, 109.

#### $\mathbf{E}$

Ecole militaire. V. Architecture. Ecosse (ancienne). V. Calédonie.

Ecriture sainte: sa vérité, sujet des livres 3.° et 4.° de la première partie, I, 119 (V. Tradition de Moïse): son excellence, II, 303; qu'on y trouve trois styles principaux, II, 306; évangélistes, II, 313; parallèle de la Bible et des œuvres d'Homère, II, 320; termes de comparaison, II, 323; simplicité, II, 324; antiquité des mœurs, ibid.; narrations, II, 328; descriptions, II, 329; comparaisons, ibid.; sublimité, II, 331; exemples, II, 331--352.

Eglises. V. Architecture.

Egypte: d'un manuscrit du P. Brédevent sur ce pays, IV, 156; des ruines en Egypte, III, 184; des tombeaux, IV, 63.

Egyptiens: connaissaient peut-être la Trinité, I, 120: leurs lois morales, I, 107; leur cosmogonie, I, 120 ; leur chronologie discutée par Plutarque, Hérodote et autres, I, 148; obscurité de leur chronologie, I.

149; leurs tombeaux, IV, 63.

Eloquence : du christianisme dans l'éloquence, III. 123; éloquence morale inconnue avant l'Evangile, III, 124: les Pères de l'Eglise, S. Ambroise, III, 128; S. Augustin, III, 129, 131; S. Jérôme, III, 132; Tertullien, I, 3; III, 133; Lactance, III, 136; Cyprien, ibid.; Ś. Chrysostóme, ibid.; S. Basile, ibid.; S. Grégoire de Nazianze, III, 137; S. Bernard, III, 138; Bossuet, ibid.: orateurs, Massillon, III, 139; Bossuet, III, 145; Thomas à Kempis, III, 138.

Elysée des anciens, I, 303; --- comparé au paradis chrétien, II, 297: --- de Mahomet, I, 303; --- des Scandinaves, I, 306; --- des chrétiens ( V. Paradis ): la peinture de l'Elysée antique par Fénélon, est celle

du Paradis chrétien, I, 311.

Encyclopédie, par Diderot et d'Alembert, I, 8; est un mauvais ouvrage, I, 315; cette opinion était celle de Voltaire, ibid.

Enéide. V. Virgile.

Enfer des anciens, I, 304; II, 284; --- des chrétiens, I, 305; II, 283: parallèle de l'enfer et du tartare, II, 286.

Enfer, poëme du Dante. V. Dante. EPICURE: sa cosmogonie, I, 122.

Epopée, est la première des compositions poétiques, II, 2 (V. DANTE, Araucana, David de Coras, Jérusalem délivrée , Paradis perdu , Saint Louis , Pucelle de Chapelain, Moise sauvé de Saint-Amand, Lusiade , Messie , Henriade ).

ERASME, défenseur du christianisme, I, 5.

Esclavage, aboli par la religion, IV, 344, 350,

Espagne: quelques détails sur ce pays, IV, 446.

et suiv.

Espagnols: leur caractère, III, 109; leurs sentimens religieux, IV, 448.

Espérance, vertu théologale, I, roi; beauté de la loi qui la commande, I, 103; de l'acte d'espérance,

IV . 16.

Éssai sur les mœurs des nations, par Voltaire, III, 112: on voulut l'opposer au Discours sur l'histoire universelle de Bossuet, ibid.

Eucharistie. V. Sacremens.

Euripide, son Iphigénie, II, 79; sa Phèdre, II, 128.

Eusèbe, défenseur de la religion, I, 3.

Evangélistes: S. Matthieu, II, 314; S. Marc, II, 313; S. Luc, II, 315; S. Jean, II, 314.

Evangile. V. Ecriture sainte, et Evangélistes.

Evèque: ses fonctions, IV, 110; ses qualités, IV,

Exposition de la doctrine catholique, par Bossuet, I, 5.

Extrême-onction. V. Sacremens.

#### $\mathbf{F}$

Fénélon : sa peinture de l'Elysée antique est celle du paradis chrétien, I, 311.

Fêtes du christianisme ( V. Cérémonies.): comment

célébrées au Paraguay, IV, 195.

Fiançailles: leurs cérémonies, 1, 83.

Fleurs, I, 236.

FLORUS, historien, III, 98.

Foi, vertu théologale, I, 97; effets de la foi chez les anciens, ibid.; --- chez les modernes I, 98; est la source des vertus, I, 100 (V. Incrédulité): de

l'acte de foi , IV , 16.

FONTANES (M. de): son poëme intitulé: la Chartreuse de Paris, III, 171; sa traduction du songe d'Enée, II, 272; fragment du jour des morts dans une campagne, IV, 33.

Français: leur caractère, III, 110; IV, 341: pour-

quoi n'ont que des mémoires, III, 102.

France (Nouvelle): ses missions, IV, 212. FRA-PAOLO, historien, III, 100.

G

GAULES et Gaulois : leurs lois , I , 109.

Géométre: hors quelques inventeurs, sont condamnés à l'obscurité; les inventeurs eux-mêmes menacés de l'oubli, si l'historien ne les annonce au monde, III, 49; exemples, ibid. et 50 (V. Mathématiciens).

GESSNER: sa mort d'Abel, II, 28.

GIBBON, historien, III, 100; son opinion sur les sciences exactes, III, 41.

Grèce et grecs : des tombeaux en Grèce, IV, 65;

--- des ruines, III, 185.

GRÉGOIRE de Nazianze, III, 137.

GRÉGOIRE XIII, réformateur du calendrier, I, 163.

Guaranis, habitans du Paraguay. V. Indiens.

GUENEE (l'abbé): ses lettres de quelques juiss Portuguais, I, 8.

GUICCIARDINI, historien, III, 100.

Guyanne: des missions dans ce pays, IV, 202.

#### $\mathbf{H}$

Harmonies de la religion chrétienne avec les scènes de la nature et les passions du cœur humain, sujet du livre cinquième de la 3.º partie, III, 165; leurs divisions, ibid.; harmonies physiques, III, 166-189; harmonies morales, III, 190-199; réunion des harmonies physiques et morales, III, 200 (V. Dévotions populaires, et Ruines).

Heloïse et Abeilard, II, 131.

Héloise (nouvelle). V. Julie d'Etanges.

Henriade , II , 29.

HERODOTE, historien, III, 97, 98.

Histoire, sujet du livre troisième de la 3.º partie, III, 87 — 122; du christianisme dans la manière d'écrire l'histoire, III, 87; causes qui ont empêché

les modernes de réussir dans l'histoire: première cause, beauté des sujets antiques, III, 92; deuxième eause, les anciens ont épuisé tous les genres d'histoire, hors le genre chrétien, III, 96; pourquoi les français n'ont que des mémoires, III, 102; beau côté de l'histoire moderne, III, 108.

Histoire de Charles XII, par Voltaire, III, 112. Histoire des variations de l'église protestante, par

Bossuet, I, 5.

Histoire naturelle, III, 54.

Historiens: anciens, Hérodote, Thucydide, Xénophon, Tite-Live, III, 97; Tacite, III, 98; Tacite comparé à Bossnet, III, 120; Polybe, Salluste, Suétone, Plutarque, Velleius Paterculus, Florus, Diodore de Sicile, Trogue Pompée, Denys d'Halicarnasse, Cornélius - Nepos, Quinte-Curce, Aurélius Victor, Ammien Marcellin, Justin, Eutrope, III, 98, 99; --- modernes, Bentivoglio, Davila, Guicciardini, Fra-Paolo, Mariana, Hume, Robertson, Gibbon, Machiavel, Montesquieu, III, 100; Voltaire, III, 112; Philippe de Commines, III, 115; Rollin, III, 116; Bossuet, III, 117.

Hobbes, a écrit contre la certitude des mathé-

matiques, III, 38.

Hollandais. V. Bataves.

HOMERE, semble avoir été particulièrement doué de génie, II, 7; fragment de l'Odyssée comparé à un fragment du Paradis perdu, II, 42, 49, 56: caractère de Priam, II, 61; caractère d'Andromaque inférieur au caractère de l'Andromaque de Racine, II, 70 et suiv: voyages des dieux homériques, comparés au voyage de satan, du Paradis perdu, III, 279: ses ouvrages comparés à la bible. V. Ecriture sainte.

Hommes: étymologie de ce nom, I, 132; homme physique, preuve de l'existence de Dieu, I, 247; sa description par Cicéron, *ibid*; son désir de bonheur, preuve de son immortalité, I, 265. V. Ame.

Hôpitaux: dus au christianisme, IV, 270; les différentes associations qui les desservent, IV, 271 et

suiv.

suiv.; Hôtel-Dieu, IV, 281; enfans trouvés, IV' 289; fondés par le clergé, IV, 321.

Hôtel-des-Invalides. V. Architecture.

Hôtel-Dieu. V. Hôpitaux. Hume, historien, III, 100.

I

 $I_{\it LIADE}$ . V. Homère.

Imitation de J.-C., II, 151; III, 138. Immortalité (V. Homme et Ame): point de morale s'il n'y a point d'autre vie, I, 277.

Incarnation (mystère de l'). F. Mystères.

Incrédulité, cause principale de la décadence du goût et du génie, III, 154; cause de l'infériorité de notre siècle, III, 158.

Indiens, connaissaient la Trinité, I, 22: leurs lois morales, I, 107; leur chronologie est ridicule, I, 158.

Indiens du Paraguay: leur conversion, IV, 177; leur bonheur, IV, 185.
Instinct de la patrie. V. Amour de la patrie.

Instinct de la patrie. V. Amour de Instinct des animaux. V. Animaux.

Instruction publique: fondations pour l'instruction publique dues au christianisme, IV, 293; universités, IV, 295: utilité des jésuites, IV, 301; leur destruction nuisible à l'instruction publique, IV, 300.

Inventions modernes, et découvertes dues aux

moines, IV, 308.

Iphigénie d'Euripide: caractère d'Iphigénie, II, 79.
Iphigénie de Racine: caractère d'Iphigénie, II, 82; son caractère est celui de la fille chrétienne, II, 83.

J

ÉROME (S.): style de ses ouvrages, III, 132.

Jérusalem délivrée, poëme du Tasse, est un modèle parfait de composition, II, 6; Le Tasse n'a pas osé y employer les grandes machines poétiques du chris
5.

Z

tianisme, II, 6; on y trouve tous les caractères de femme hors la mère, II, 7; beau caractère de

Godefroy, II, 106.

Jésuites: degrés de leur ordre, IV, 298; qualités qu'on exigeait de ceux qu'on destinait aux missions, IV, 155: services qu'ils ont rendus dans le Levant et à la Chine, IV, 157: de la république chrétienne qu'ils avaient fondée au Paraguay, IV, 185; leur succès dans l'instruction publique, IV, 301, 302; leur ruine lui a été funeste, IV, 300; de quelques jésuites illustres, IV, 301.

JESUS-CHRIST: de J.-C. et de sa vie, IV, 89 ( V. aussi MESSIE); est le sauveur du monde dans le sens matériel comme dans le sens spirituel, IV, 377.

Jubilés, III, 193.

Jugement dernier, 1, 306.

Julie d'Etanges: son caractère, II, 124, 129.
JULIEN l'Apostat, veut imiter les institutions chrétiennes, I, 4; écrit contre les Galiléens, et est réfuté par S. Cyrille d'Alexandrie, ibid; son style, I, 5.

JUSTIN (S.) le philosophé, apologiste de la religion, I, 2; vie des premiers sidèles, fragment de sa première apologie, I, 65; autre fragment, IV, 288.

#### K

KLOPSTOCK, auteur du poëme du Messie, II, 27: d'un passage de son poëme, II, 269.

#### $\mathbf{L}$

LA BRUYÈRE, moraliste chrétien, III, 71: quelque fois imitateur de Pascal; lui est inférieur, III, 72: exemples, ibid.

LACTANCE, défenseur de la religion chrétienne,

I, 3; est le Cicéron chrétien, III, 136.

LAHARPE: beau caractère du curé dans son drame de Mélanie, II, 86: son jugement sur quelques vers de M. de Fontanes, IV, 33; fragment de sa traduction du pseautier, III, 347; vers sur Voltaire et Rousseau, III, 354.

Législation. V. Lois.

LEIBNITZ, profond métaphysicien, III, 65; réfute Bayle et Spinosa, I, 6.

LEMOINE (le P.): son poëme intitulé Saint Louis,

II, 23.

LEON X, pape: tableau du siècle qui porte son nom, par Barthélemy, 1V, 304.

Lettres de quelques Juis Portugais, par l'abbé

Guénée, I, 8.

Lettres édifiantes, IV, 153.

Levant: services qu'y ont rendus les jésuites, IV, 157: missions du Levant, IV, 161.

Lois: les bonnes lois dues au christianisme

I, 79.
Lois morales du christianisme, I, 105, 113; leur beauté, I, 115; leur supériorité sur celles des hommes, I, 117; lois morales des Egyptiens, I, 107; — des Gaules ou des Druïdes; I, 109; — des Indiens, I, 107; — de Minos, I, 108; — de Rome, I, 109, — de Pythagore, I, 110; — de Solon, I, 108; — de Zoroastre, I, 107; lois civiles etcriminelles modernes, IV, 331.

Lusiade (la), poeme du Camoens, II, 26.

#### $\mathbf{M}$

MACHIAVEL, III, 100.

Machines poétiques. V. Merveilleux.

MALLEBRANCHE, profond métaphysicien, III, 65.

Mariage. V. Sacremens et Divorce.

MARIANA, historien, III, 100. MARIE (Ste.). V. Vierge.

Mariniers: prières sur mer, I, 242; II, 258; de

leurs vœux, III, 195.

MASSILION: sa peinture de l'amour, II, 116; son tableau de la pécheresse, II, 117; de son éloquence, III, 140; comparé à Cicéron, I, 144.

Mathématiques: Hobbes a écrit contre leur certitude, III, 38; Newton dégoûté de leur étude, III, 41; ce qu'en pensent Gibbon, III, ibid, --- Descartes; III, 42; --- le P. Castel, III, 43; --- Buffon, ibid; --- Condillac, III, 43: l'étude des mathématiques est-elle nécessaire? III, 47; opinion de Voltaire, III, 49. V. Géomètres.

Mélanie, drame de Laharpe: beau caractère du

curé, II, 86.

Merveilleux du christianisme: vue des poëmes chrétieus où il remplace la mythologie, II, 4; Le Tasse n'a pas osé employer les grandes machines poétiques du christianisme, II, 6; le merveilleux mythologique rapetissait la nature, II, 221; parallèle du merveilleux mythologique et du merveilleux du christianisme, II, 240; de Dieu, II, 246; esprits des ténèbres, II, 250, 262; des saints, II, 253; des anges, II, 259.

Messe: son explication, IV, 25; ses cérémonies,

IV, 28.

Messie (LE): état du monde lors de son arrivée sur la terre, IV, 91. V. Jesus-Christ.

Messie (le), poëme de Klopstock, II, 27: d'un

passage de ce poëme, II, 269.

Métaphysiciens, III, 43, 63: Bacon, III, 64; Clarke, Leibnitz, Mallebranche, III, 65: ceux de notre siècle inférieurs à ceux qui les ont précédés, III, ibid; Con-

dillac, III, 67.

MILTON: belle id'e de ce poète, I, 37. Son Paradis perdu, II, 10; passage de ce poème, comparé à un passage de l'Odyssée, II, 43, 49, 56; caractère de Satan, II, 261; Raphaël au berceau d'Eden, II, 267; Satan allant à la découverte de la création, II, 279.

Minos: ses lois, I, 108.

Missionnaires, doivent-être d'excellens voyageurs, IV, 154 : qualités qu'on exigeait de ceux qui se destinaient aux missions, IV, 155 : ont défendu la liberté des Indiens en Amérique, IV, 278 et la note P. du même volume,

Missions, IV, 141; idée générale des missions, IV, 149: utiles au commerce, IV, 157; --- aux sciences, IV, 159, 169; leurs divisions, IV, 152; des lettres édifiantes, IV, 153: missions du Levant, IV, 161; --- de la Chine, IV, 168; --- du Paraguay, IV, 177; -- de la Guianne, IV, 202; -- des Antilles, IV, 205; --- de la Nouvelle-France, IV, 212.

Moines: tableau des 10 œurs de la vie réligieuse, IV, 133; --- moines cophtes, maronites, III; 165; IV, 132; --- du St.-Bernard, IV, 135, 291; trappistes, IV, 138; chartreux, sœurs de Sainte-Claire, IV, 140; pères de la rédemption, IV, 141; missionnaires, IV, 141 (V. aussi Missions); --- de l'ordre de St.-François, IV, 143; quête des vignes, ibid; leur dévouement, IV, 146; services qu'ils ont rendus aux lettres, IV, 302 (V. aussi Bénédictins et Jésuites); découvertes et inventions modernes qui leur soit dues, IV, 308.

Moïse: ses lois, I, 113.

Moise sauvé, poeme de Saint-Amand, II, 23, 24.

MONTAIGNE: ses confessions, III, 129.

MONTESQUIEU, historien-publiciste, III, 100: son jugement sur Voltaire comme historien, III, 112; est le véritable grand homme du 18.º siècle, III, 162.

Monumens religieux: de leur site, IV, 166. V.

Ruines et Architecture.

Moralistes. V. Philosophes.

Mort: tableau de la mort du fidèle, I, 91; --- de la femme athée, I, 296; --- de la femme religieuse, I, 297.

Mort d'Abel (la), poëme de Gessner, II, 28. Musique: influence du christianisme dans la musique, III, 1; chant grégorien, I, 5; stabat mater de Pergoleze, III, 6; chant du culte catholique, IV, 10. Mystère: ses qualités et avantages, I, 15; tous les

peuples out eu des mytères, I, 18.

Mystères chrétiens: trinité, I, 19; rédemption,

I, 29; incarnation, I, 42.

Mythologie grecque, offre des traces de la Trinité, I, 24: de ses allégories, II, 229; son merveilleux

comparé au merveilleux du christianisme, II, 240; rapetissait la nature, II, 221. V. Merveilleux.

#### N

NEGATION: les tours négatifs sont particuliers à Virgile, et fort multipliés chez les écrivains d'un génie mélancolique, II, 89.

NEWTON, dégoûté de l'étude des mathématiques,

III, 41.

NIEUWENTYL, auteur d'un traité de l'existence de Dieu, I, 184: extraits de cet ouvrage, I, 184, 392; jugement sur cet ouvrage, I, 184.

Noë, poëme, II, 28. Notre-Dame. V. Ste.-Vierge.

Nouveau-Monde: sa découverte est un beau sujet de poëme épique, II, 6.

Nouvelle-France. V. France.

Odyssée. V. Homère.

Oiseaux: leur chant fait pour l'homme, I, 195; leur instinct, preuve de l'existence de Dieu, I, 200; leurs nids, ibid; leurs migrations, I, 204; servaient de calendrier aux laboureurs, I, 216: oiseaux de mer; comment utiles à l'homme, I, 213.

Oraison dominicale, IV, 14.

Oraisons funèbres de Bossuet, III, 148.

Ordre. V. Sacremens.

Ordres militaires: chevaliers de Malte, IV, 231; ordre teutonique, IV, 238; chevaliers de Calatrava, IV, 240. V. Chevalerie.

Ordres religieux : services qu'ils ont rendus à la

société, IV, 242. V. Clergé régulier.

ORIGENE, défenseur de la religion, I, 3; son style, ibid.

Osonio (D. Diégo de Santistevan), continuateur

de l'Araucana de Ercilla, II, 25.

Otaïti: on y a trouvé des traces de la connaissance de la Trinité, I, 23; ses tombeaux, IV, 70.

## P

PALMYRE: ses ruines, III, 183.

Pape, chef de l'église: leur succession, IV, 100; le droit de l'élire passa aux cardinaux lorsque les fidèles furent trop nombreux, IV, 103; de son choix, IV, 110; les papes ont protégé les sciences et les arts, I, 163; IV, 302; ont conservé les monumens antiques, IV, 306.

Paradis chrétien, I, 305, 310: la peinture de l'Elysée antique par Fénélon, est celle du paradis chrétien, I, 311; comparé à l'élysée antique, II, 297.

V. Elysée.

Paradis de Mahomet. V. Elysée.

Paradis perdu, poëme de Milton. V. MILTON. Paraguay: missions du Paraguay, IV, 177; république chrétienne, IV, 185; bonheur de ses habitans, IV, ibid.

PASCAL, moraliste et mathématicien: son portrait, III, 76; imité par la Bruyère, III, 72; rapprochement de ces deux auteurs, *ibid*; Rousseau lui doit une des idées les plus fortes de son discours sur l'iné-

galité, III, 80. V. Pensées.

Passions: le christianisme en a changé les rapports en changeant les bases du vice et de la vertu, II, 109. -- Amour: sa peinture par Massillon, II, 116. -- Amour passionné: Didon de Virgile, II, 115; Phèdre de Racine, II, 121; Julie d'Etanges, II, 124, 129; Clémentine, II, 115, 117; Héloise et Abeilard, II, 129. -- Amour champêtre: le Cyclope et Galatée, II, 136; Paul et Virginie, II, 141: la religion considérée comme passion, II, 147; Polyeucte, II, 153; du vague des passions, II, 159; René, II, 165.

Pater. V. Oraison dominicale.

Patrie. V. Amour de la patrie.

PAUL (S.): son portrait de la charité, I, 105. Paul et Virginie de M. Bernardin de Saint-Pierre,

II, 141.

Printure: sa partie historique chez les modernes, II, 9; le christianisme lui est favorable, et en a ag ann le champ, III, 15.

Pensées (les) de Pascal, III, 74, 77: motif de l'édition de cet ouvrage avec des notes, III, 112.

Pères de l'église. V. Eloquence.

PERGOLEZE: son stabat mater, III, 6. Phèdre, tragédie d'Euripide, II, 122.

Phèdre, tragédie de Racine, II, 121; est l'épouse

chrétienne, ibid.

PHILIPPE DE COMMINES, historien, III, 115.

Philosophes chrétiens, sujet des chapitres 3.e, 4.e, 5.e et 6.e du livre II de la 3.e partie, III 63, 86; métaphysiciens, III, 63 ( V. ce mot ); publicistes, III, 66 ( V. ce mot ); moralistes, III, 71 ( V. ce mot ); les philosophes du 18.e siècle ont dit peu de choses qui n'aient été dites par ceux du 17.e, III, 80.

Philosophie, sujet du livre 2.º de la 3.º partie, III, 33, 86 ( V. Astronomie, Mathématiques, Phi-

lo-ophes).

Plantes: leur organisation, preuve de l'existence de Dieu, I, 183; leur floraison, a été le calendrier des laboureurs, I, 216; leur migration, I, 234.

PLLION, semble parler de la Trinité, I, 20; sa cosmogonie, I, 121; de sa république et de ses lois,

III, 69.

PLUTARQUE, historien, III, 98, 115; combat la chronologie des Egyptiens, I, 148.

Poeme épique. V. Epopée.

Poésie descriptive: les anciens ne la connaissaient pas, II, 222; sa partie historique chez les modernes, II, 233. V. Cérémonies.

Poésie pastorale. V. Passions et Amour champêtre.
Poétique du christianisme, sujet des six livres de

la seconde partie, I, 1 et suiv. POLYBE, historien, III, 98.

Polyeuete, tragédie de Corneille: caractère de Polyeucte, II, 153.

Polythéisme. V. Mythologie.

Ponts, construits par le clergé, IV, 321.

Pope: de son épît e d'Héloïse à Abeilard, II, 133. Population, excessive est le fléau des empires, 1,

70; était favorisée par le clergé, I, 71.

Poulle (l'abbé), le dernier des orateurs chrétiens,

III. 140.

Prières et chants, IV, 10; leurs beautés, IV, 11; le credo, IV, 13; l'oraison dominicale, IV, 14; actes de foi, d'espérance, de charité, IV, 16; bénédiction nuptiale, IV, ibid; cérémonies des relevailles, IV, 17; carême, IV, 17; visites aux malades, IV, 18; prières des agonisans, IV, 18; messe, son explication, IV, 25, 28; fête-dieu, IV, 34; rogations, IV, 38; prières pour les morts, IV, 55. Publicistes, III, 68: Machiavel, Thomas Morus,

Mariana, Bodin, Grotius, Pussendorf, Locke ont précédé Mably et Rousseau, III, 63; Xénophon, Platon, III, 6): pourquoi les anciens ont préféré la monarchie, et les modernes la république, II, 70.

Pucelle (la), poëme de Chapelain, II, 23. Purgatoire, II, 293; inconnu aux anciens, source de heautés pour les poètes modernes, II, 293.

PYTHAGORE: son symbole sur le ternaire, I, 20; ses lois, I, 110.

UUADRAT, apologiste de la religion, I, 2. Quête des vignes, IV, 143.

## R

RACINE: son Andromaque est la mère chrétienne, II, 70; --- comparée à l'Andromaque de l'Iliade, lui est supérieure, II, 70 et suiv.: son Iphigénie est la fille chrétienne, II, 83; caractère de Joad dans la tragédie d'Athalie, II, 90; parallèle de Virgile et de Racine, II, q1: sa Phèdre est l'épouse chrétienne, II, 122; examen du songe d'Athalie, II, 276. Rédemption (mystère de la ). V. Mystères.

Rédemption ( pères de la ), IV, 141.

René, II, 165.

République: pourquoi les anciens préféraient la monarchie, et les modernes la république, II, 70; république chrétienne du Paraguay, IV, 185.

RICHARDSON: le caractère de sa Clémentine est un

chef-d'œuvre, III, 115.

ROBERTSON historien, III, 100: justice qu'il rend à Voltaire historien, IV, 427: défenseur des missionnaires en Amérique, IV, 278: texte de ce passage, IV, 470, Note P du même volume.

ROLLIN historien, III, 116.

Romains: leurs lois primitives, I, 109: leurs tombeaux, IV, 65: de leurs vertus, IV, 360. Rome, antique et moderne, IV, 303, 310.

Rousseau (J.-J.), publiciste, a été précédé par beaucoup de publicistes chrétiens, III, 68: doit à Pascal l'une des plus fortes pensées de son discours sur l'inégalité, III, 80; de sa nouvelle Héloïse, III, 124; ses confessions, III, 129; son style, III, 160: fragment de Laharpe sur Rousseau et Voltaire,

III, 354.

Ruines: les hommes ont un attrait pour elles, III, 178; il y en a de deux sortes: l'une, ouvrage du temps; l'autre, ouvrage des hommes, III, 179; de leur effet, III, 170, 188; --- ruines considérées sous le rapport du paysage, III, 182; ruines de Palmyre, III, 183; ruines d'Egypte, III, 184; ruines en Grèce, III, 185; ruines des monumens chrétiens, III, 185.

S

SACREMENS: -- Baptême, I, 45; ses cérémonies dans les premiers siècles de l'Eglise, I, 47; --- au Paraguay, IV, 195: la Confession, I, 50; sa nécessité et ses effets, reconnus et loués par Voltaire, I, 51: Eucharistie, I, 52; son origine, I, 55: Confirmation, I, 60: Ordre, I, 61, 73: Mariage, I, 61, 79; ses cérémonies, I, 83, 85: Extrême-onction, I, 90; ses cérémonies, I, 91.

SAINT-AMAND: son poëme de Moise sauve, II,

23.

Saint-Denys (abbaye de) V. Tombeaux.

Saint Louis (le), poëme du P. Lemoine, II, 23.

SALLUSTE, historien, III, 98.

Sciences, ont été recueillies dans le silence des cloîtres, I, 162; protégées par les papes, I, 163; IV, 302: la religion n'en défend pas l'étude, III, 34; les a protégées, III, 35: l'Eglise n'a pas encouragé les études abstraites, ibid.; a suivi en cela l'exemple des anciens législateurs, III, 36: les découvertes des sciences appliquées aux arts mécaniques ne produisent presque jamais l'effet qu'on en attend, III, 48. (V. Mathématiques.)

Sculpture, III, 19. Serpent: sa description, I, 128; ses mœurs, I, 129. Sibylle de l'*Enéide*, comparée au Joad d'*Athalie*,

II, 88.

Siècle de Louis XIV, par Voltaire, III, 112.

Sœurs grises, IV, 282, 284. Solon: ses lois, I, 108.

SPINOSA, réfuté par Clarke et par Leibnitz, I, 5, 6.

Stabat Mater de Pergolèze, III, 6. SUETONE, historien, III, 98.

## $\mathbf{T}$

TACITE historien, III, 98, 100; comparé à Bossuet, III, 120.

Tartare. V. Enfer.

TASSE (LE), est doué particulièrement d'imagination, II, 7. (V. Jérusalem délivrée.)

TERTULLIEN, est le Bossuet africain, I, 3; III,

133; ses différens ouvrages, III, 133, 134; son style, I, 3: III, 133: trait qu'il a fourni à Bossuet, III, **1**35.

Testament (ancien et nouveau). V. Ecriture sainte.

THALES: sa cosmogonie, I, 121.

THEOCRITE: son idylle: le Cyclope et Galatée, II,

THÉOPHILE: ses trois livres à Antiloque, 1, 3.

THUCYDIDE, historien, III, 97, 98.
TITE-LIVE, historien, III, 97, 98, 100, 101.
Tombeaux d'Egypte, IV, 63; --- des Grecs et des Romains, IV, 65; -- de la Chine et de la Turquie, IV, 67; --- de la Calédonie ou ancienne Ecosse, IV, 68; --- d'Otaïti, IV, 70: tombeaux chrétiens, IV, 73; cimetières de campagne, IV, 77; cimetières du Paraguay, IV, 195; tombeaux dans les églises, IV, 79; de Saint-Denis, IV, 84.

Tradition de Moise, supérieure aux autres cosmogonies, I, 119; sa beauté, I, 125; sa vérité prouvée par la croyance qu'y ont eue les plus grands

hommes, I, 142.

Trinité (mystère de la ). V. Mystères chrétiens.

Trinité, peut-être connue des Egyptiens, I, 20; les mages en avaient une espèce, ibid.; Platon semble en parler, ibid.; texte de Platon à ce sujet, I, 21; son antiquité, I, 22; connue aux Indes et au Thibet, I, 23; on a trouvé des traces de sa connaissance à Otaïti, ibid.; les fables du paganisme en offrent quelque tradition, I, 24; est l'architype de l'univers, I, 23; sa démonstration par divers auteurs, I, 25.

Turquie: ses tombeaux, IV, 67.

## U

UNIVERS: spectacle général de l'univers, preuve de l'existence de Dieu, I, 179; deux perspectives de la nature, I, 240.

Universités. V. Instruction publique.

VELLEIUS PATERCULUS, historien, III, 98. Versailles. V. Architecture.

Vertus théologales, I, 93; foi, espérance, charité.

( V. ces mots.)

Vertus: selon la religion chrétienne, I, 93; selon les anciens, I, 97; leur récompense, suivant les anciens, I, 302; --- d'après le christianisme, I, 305. Vices : selon la religion , I , 93 ; peines dans l'autre

vie, I, 3o5.

Vierge (Sainte), I, 43; Notre-Dame-des-Bois,

111, 194.

Villes: grandes villes ont pu être bâties par des peuples non civilisés, I, 153; villes et villages fondés par le clergé, IV, 319.

VINCENT-DE-PAUL: ses fondations, IV, 289.

VIRGILE, semble particulièrement doué de sentitiment, II, 7; les tours négatifs lui sont particuliers, II, 89; caractère de sa Sibylle, II, 88; caractère de Didon, II, 115; Vénus dans les bois de Carthage, II, 267; songe d'Enée, II, 272; entrée de l'Averne, II, 286; Didon aux enfers, II, 289: Déiphobe aux enfers, 291; parallèle de Virgile et de Racine, II, 91. Virginité : de son excellence, 1, 73 et suiv.

Vœux : vœu perpétuel n'est pas contraire au bonheur. IV, 129; vœux religieux du christianisme, supérieurs

au vœu politique du Spartiate et du Crétois, IV, 131; vœu des mariniers, III, 195 (V. Dévotions populaires). VOLTAIRE, met l'incrédulité à la mode, 1, 6; trouve l'Encyclopédie un mauvais ouvrage, I, 315; a fait l'éloge du sacrement de la confession, I, 51; ses sentimens sur la chronologie égyptienne, I, 351; de sa Henriade, II, 29; son irréligion, cause de ses défauts, II, 35; doit à la religion ses plus beaux titres à l'immortalité, II, 79: Zaïre; caractère de Lusignan, II, 65; caractère de Zaïre, II, 79: Alzire, II, 74; caractère de Gusman, II, 76 : sentiment de Voltaire sur la géométrie, III, 49: Voltaire historien, III, 112; ses défauts et leurs causes, III, 114: jugement de Montesquieu sur Voltaire historien, III, 112; --- de Rebertson, IV, 427; fragment sur Voltaire et Rousseau, extrait d'un poème de Laharpe, III, 354.

## $\mathbf{X}$

XENOPHON publiciste: sa Cyropédie, III, 69: --- historien, III, 97, 98.

### 7

ZAÏRE, tragédie de Voltaire: caractère de Lusignan, II, 65; caractère de Zaïre, II, 79.
ZENON: sa cosmogonie, I, 122.
ZOROASTRE: ses lois morales, I, 106.

Fin de la Table des quatre Volumes.

# TABLE

## DU CINQUIÈME VOLUME.

| 1)                                                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PRÉFACES des éditions précédentes, pag                                              | , j      |
| Critique d'Atala, par M. de Fontanes,                                               | I        |
| Extrait d'une critique d'Atala, signée Y, insérée da                                | ans      |
| la Décade,                                                                          | 6        |
| Critique d'Atala, par M. Dussaulx,                                                  | ΙI       |
| Extrait d'une critique d'Atala, insérée dans le F                                   | u-       |
| bliciste,                                                                           | 18       |
| Observations critiques sur Atala, par A. Morellet,                                  | 21       |
| Extrait d'une réponse à la critique précédente, ay                                  | ant      |
| pour titre : l'Après-dîner de Mousseau, ou la Defei                                 | nse      |
| d'Atala, sur la critique de M. Morellet,                                            | 49       |
| Article inséré dans le journal des Débats,                                          | 56       |
| Extrait du Tableau annuel de la littérature, par                                    | Μ.       |
| J. M. B., de Dijon,                                                                 | 60       |
| Critique d'Atala, par M. Geoffroy,                                                  | 67       |
| Critique d'Atala, par M. Geoffroy,<br>Critique du Génie du Christianisme, par M. De | us→      |
| saulx,                                                                              | 71       |
| Extrait du journal des Débats,                                                      |          |
| Critique par M. de Bonnald,                                                         | 79<br>84 |
| Extrait de la Gazette de France,                                                    | 88       |
| Coup-d'œil rapide sur le Génie du Christianis                                       | me       |
| (trois extraits publiés dans la Décade, et attrib                                   | ués      |
| à M. Ginguené),                                                                     | 92       |
| Notes critiques, remarques et réflexions sur le Gé                                  | nie      |
| du Christianisme (extraits d'une brochure in-8.º                                    | de       |
|                                                                                     | 21       |
|                                                                                     | par      |
|                                                                                     | 49       |
| Extraits critiques, par M. de Fontanes,                                             | 54       |
| Extrait d'un article sur René, inséré dans le Merci                                 | ure      |
| et signé P. M.,                                                                     | 189      |
| Article inséré dans le Mercure, par M. Guenau,                                      | 193      |

| Extrait des Annales littéraires et morales, par      | Μ.         |
|------------------------------------------------------|------------|
| l'abbé de Boulogne                                   | 208        |
| Article de M. Ch. Delalot, sur l'édition in-18       | d <b>u</b> |
| Génie du Christianisme, inséré dans le Mercure,      | 221        |
| Article du même, sur l'édition in-12 d'Atala-Re      | enė,       |
| inséré dans le Mercure,                              | 234        |
| Article inséré dans le Journal de l'Empire, su       | ır la      |
| traduction d'Atala, du français en grec mode         |            |
| vulgaire,                                            | 244        |
| Lettre sur les Processions, dédiée à M. de Châte     | eau-       |
| briand ( cette lettre se trouvait dans l'édition in- |            |
| parmi les notes de l'ouvrage),                       | 250        |
| Fête-Dieu de Lyon, fragment d'un article de M        | . de       |
| Châteaubriand, inséré dans le Mercure,               | 258        |
| Epître à M. de Châteaubriand,                        | 265        |
| Imitations en vers de quelques morceaux du G         | enie.      |
| du Christianisme,                                    |            |
| par MM. Delillé ,                                    | 27 I       |
| Esmenard,                                            | 272        |
| J. B. de StVictor,                                   | 274        |
| le même,                                             | 276        |
| Delille,                                             | 277        |
| Millevoye,                                           | 278        |
| Vincent Daruty (six romances),                       | 279        |
| P de Pr. (Fête-Dieu),                                | 285        |
| le même (Rogations),                                 | 289        |
| Philippe de la Renaudière (Fête-                     |            |
| dans un hameau),                                     | 2)3        |
| Défense du Génie du Christianisme,                   | 301        |
| Table des quatre volumes du Génie du Christianisme   | 3/. 1      |











